

## Collection « Islam spirituel » dirigée par Christian Jambet

- LE RÉVÉLATEUR DES MYSTÈRES. TRAITÉ DE SOUFISMI Núruddin Isfarayini. Traduction et étude préliminaire par Herman. Landolt. Édition bilingue.
- LE LIVRE DE LA SAGESSE ORIENTALE Sohravardi Commentaires de quiteodoin shirâzî et mollâ sadr shirâzî. Traduction et notes par Henry Corbin, établies et intro duites par Christian Jambet.

#### À PARAÎTRE :

- LE LIVRE DE LA GENÈSE ET DU RETOUR Avicenne. Traduction critique, introduction et index par Jean R. Michot.
- LE JASMIN DES FIDÈLES D'AMOUR Ruzbehân. Traduit a persan par Henry Corbin. Présenté par Yann Richard.
- ŒUVRES CHOISIES DE PHILOSOPHIE SHÎ ITE Qâzî Sa'î Qommî. (La Clef du paradis et autres textes). Traduit et introduit pu Christian Jambet.

En couverture : « Lumière sur lumière » (Cotan XXIV, 35)

## MOLLÂ SADRÂ SHÎRÂZÎ

# LE LIVRE DES PÉNÉTRATIONS MÉTAPHYSIQUES

(Kitâb al-Mashâ'ir)

Traduit de l'arabe, annoté et introduit par Henry Corbin

> Collection « Islam spirituel » VERDIER

## OUVRAGE PUBLIÉ AYEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DES LETTRES

Nous remercions The Institute of Ismaili Studies qui nous a facilité la réalisation de cet ouvrage.

## **AVERTISSEMENT**

Le Livre des Pénétrations métaphysiques est paru, pour la première fois, en 1964, dans la « Bibliothèque Iranienne » dont il constituait le dixième volume. L'ouvrage se composait d'une partie arabe, reproduisant le texte original de Mollâ Sadrâ; d'une partie persane, la version commentée de Badî ol-Molk Mîrzâ, et d'une partie française. L'onsemble a été reproduit par un procédé anastatique il y a

quelques années en Iran.

Le présent volume est la réédition de la partie française, comprenant l'introduction générale d'Henry Corbin, la traduction du texte de Mollà Sadrà, les notes et commentaires et l'index. Depuis longtemps difficilement accessible, introuvable en librairie, ce livre capital pour la comprébension de la pensée de Mollà Sadrà, et, au-delà, du shi isme métaphysique de l'école d'Ispahan, était bors de portée des philosophes à qui Henry Corbin l'avait expressément destiné. A l'occasion de cette réédition de menues corrections ont été effectuées, sur la base de l'exemplaire personnel d'Henry Corbin, et en fonction du rajeunissement de son vocabulaire technique, tel qu'il l'avait lui-même opéré (v.g. a intrasubstantiel » pour a transsubstantiel »); dans l'appareil des notes, les références ont été mises à jour. Trois pages de l'introduction (57 à 60), ayant trait aux seuls problèmes d'établissement des textes arabe et persan, ont été supprimées.

Nous avons dû renoncer aux caractères munis de signes diacritiques. Le hamza et le 'ayu sont représentés par la simple apostrophe. Dans la traduction, les expressions entre crochets droits sont d'Henry Corbin, celles entre crochets obliques sont des gloses du commentateur persan nommé ci-dessus. La numérotation des versets qu'âniques est celle de

l'édition Flügel.

## INTRODUCTION

#### I. ESQUISSE BIOGRAPHIQUE

Sadroddîn Mohammad ibn Ibrahîm Shîrâzî, plus communément désigné sous son surnom honorifique de Mollâ Sadrâ, ou de Sadr al-Mota' allihîn (le chef de file des théosophes), est une des très grandes figures qui honorent la pensée islamique en général, plus particulièrement la pensée de l'Islam shî'îte, et plus particulièrement encore la pensée et la spiritualité de l'Islam iranien. Il est malheureusement resté à peu près complètement inconnu des histoires générales de la philosophie en Occident, tant que l'on conserva l'habitude de n'y considérer la culture et les choses de l'Islam qu'en fonction de leur influence sur le Moyen Age latin. Cette influence cessant environ avec le vne/xme siècle, la philosophie islamique devait s'arrêter, elle aussi, avec Averroës. C'est une opinion qui a été fréquemment exprimée avec une solennité définitive.

Le plus grave, en outre, est l'ignorance où l'on a été longtemps maintenu de tout ce qui concerne la pensée proprement shî'ite. Or, si l'on peur considérer que quelque chose a pris fin, dans le monde sunnite, avec Averroës, il reste que Mollà Sadrâ, les maîtres qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi, sont par excellence des témoins qui nous invitent à nous rendre enfin présente à nous-mêmes la conscience islamique telle qu'elle se présente à elle-même sous sa forme shî'ite. Un effort tout nouveau se dessine aujourd'hui. Il n'interdit pas de rendre hommage aux essais des précurseurs de bonne volonté, à ceux d'un Gobineau, par exemple, qui eut le mérite de nommer pour la première sois dans un ouvrage occidental quelques-uns des philosophes iraniens dont il sera question ici plus loin, mais que l'on peut malheureusement soupçonner d'avoir pris pour un ouvrage de grand tourisme la grande encyclopédie, philosophique et théosophique, que Mollà Sadrà intitule: Les Quatre Voyages (Assàr) de l'esprit. Un autre précurseur, Edward-G. Browne, se souvenant du mot hébreu sepher, trouvait plus sûr de traduire le titre par : Les Quatre Livres. Nul doute que l'opinion de ces pionniers eût été autre, s'ils avaient lu l'ouvrage. Mais l'on reconnaîtra volontiers que les exemplaires en étaient relativement rares, et que, pour le lire, il y a un seuil difficile à franchit, au fronton duquel une inscription invisible porte sans doute : « Que nul ne pénètre

ici, s'il n'est philosophe'. »

Nous savons maintenant que Sadroddin Mohammad Shîrâzî est né à Shîrâz, aux confins des années 979-980 de l'hégire, c'est-à-dire 1571-1572, sous le règne de Shâh Tahmasp (1524-1576). Nos études sont redevables de cette précision à l'éminent Shaykh Mohammad Hosayn Tabâtabâ'î, professeur à l'Université théologique de Oomm, et initiateur de la nouvelle édition des Asfar de Molla Sadra. En préparant cette édition, le shaykh retrouva en effet, dans un manuscrit des Asfâr copié en 1197/1703 d'après l'autographe aujourd'hui disparu, la transcription d'un certain nombre d'annotations marginales que Mollà Sadrà avait ajoutées à son propre texte. En marge du chapitre affirmant l'unification (ittibad) du sujet qui intellige ('aqil) avec la forme intelligée par lui (ma'qûl) — l'on verra au cours du présent traité l'importance centrale de cette thèse — Mollà Sadrà avait noté: « Cette inspiration m'est venue au lever du solcil, le vendredi 7 jomadâ I de l'an 1037 de l'hégire (c'est-à-dire le 14 janvier 1628), alors que cinquante-huit ans de ma vie s'étaient déjà écoulés. » L'opération est simple ; comptons les années lunaires, cela donne pour date de sa naissance 979 ou 980 de l'hégire, c'est-à-dire 1571 ou 1572 A. D.a. Cette date et celle de son départ de ce monde (1050/1640) sont les deux seules dates absolument sûres dont nous disposions pour sa biographie. De cette biographie nous connaissons les épisodes extérieurs principaux, mais elle est essentiellement constituée par la courbe de sa vie intérieure.

Il reste que l'année 1380 de l'hégire lunaire (répartie sur nos années 1960-1961, et correspondant aux années 1338-1339 de

l'hégire solaire du calendrier actuellement en usage en Iran) marquait celle du quatrième centenaire de la naissance de notre philosophe, à Shîrâz. Ce quatrième centenaire fut solennellement célébré à Calcutta, à l'automne 1961", par les soins de The Iran Society qui devança ainsi le projet qu'avait formé de son côté l'université de Téhéran, mais dont les vicissitudes du moment ont retardé la réalisation. Pourtant un certain nombre de publications ont été élaborées à cette occasion, sous l'égide de la Faculté de Théologie de l'Université de Téhéran, publications dans lesquelles on peut voir un indice, à côté d'autres, d'une renaissance des études de métaphysique traditionnelle. A vrai dire, jamais l'étude ni l'enseignement de la philosophie de Molla Sadra ne se sont interrompus en Iran, depuis plus de trois siècles. Mais il est devenu urgent de penser et de présenter cette philosophie en fonction des questions qui se posent aux jeunes philosophes iraniens de nos jours. Il importe qu'elle prenne enfin toute sa signification aussi bien pour la pensée islamique de ce temps que pour l'histoire générale de la philosophie. Elle ne le pourra que si on la rattache au contexte dont elle est restée isolée. Et c'est à cet effort qu'il nous est permis de contribuer, chaque année, par un enseignement donné à la faculté des lettres de l'université de Téhéran, récapitulant les recherches poursuivies parallèlement, à Paris, à l'Ecole des Hautes Etudes. C'est pourquoi le présent ouvrage voudrait être la contribution de la « Bibliothèque Iranienne » à la célébration du quatrième centenaire de la naissance du grand maître dont Shîrâz, comme pour Rûzbehån, pour Håfez et pour tant d'autres philosophes et mystiques, fut la « patrie terrienne ».

On peut distinguer nettement trois périodes dans l'ensemble de la vie de Mollâ Sadrâ. Son père, un notable, jouissait d'une aisance de fortune suffisante pour n'épargner aucun soin dans l'éducation de son fils ; aussi bien celui-ci s'y prêtait-il par sa précocité, ses dispositions intellectuelles et morales. A cette époque, Ispahan était non seulement la capitale politique de la monarchie safavide et de l'Etat iranien restauré, mais aussi le centre de la vie scientifique en Iran. Les plus grands maîtres, dont l'enseignement s'étendait à toutes les branches du savoir, se trouvaient réunis dans ces célèbres collèges dont nous pouvons encore visiter quelques-uns aujourd'hui. Aussi était-il normal que le jeune Sadroddin

abandonnât Shîrâz, son pays natal, pour accomplir le cycle

complet de ses études à Ispahan.

Il y eut principalement pour maîtres trois personnages, trois hautes figures de la Renaissance safavide, dont les noms sont illustres dans l'histoire de la pensée et de la spiritualité iranienne. En premier lieu le shaykh Bahâ'oddîn 'Amilî, plus coutamment désigné comme Shaykh-e Bahâ'î (ob. 1030/1621)°. C'est près de lui que Sadroddîn étudia les sciences islamiques traditionnelles, c'est-à-dire le droit canonique (fiqh), le tafsir du Qorân, la science des badîth ou traditions des saints Imâms, la science des rijâl (les hommes qui les ont transmises); et la lecture des ouvrages de Mollâ Sadrâ montre à quel point il avait approfondi ces sciences. Il obtint de Shaykh-e Bahâ'î l'ijâzat (la licence d'enseigner à son tour ce qu'il avait étudié avec lui).

L'autre maître à qui Sadroddîn dut l'essentiel de sa formation, fut le grand Mîr Dâmâd (ob. 1040/1631), près de qui il étudia les sciences philosophiques spéculatives. Mîr Dâmâd, précisément, fut lié avec Bahâ'oddîn 'Amilî par une amitié d'une fidélité exemplaire. C'est à lui que ses disciples donnèrent le surnom qui lui est resté, de Mo'allim thálith, Magister tertius, pour en marquer le rang éminent, dans la succession des philosophes, par rapport à Aristote que la tradition désigne comme Magister primus (Mo'allim awwal), et par rapport à Fârâbî, an IVe/xe siècle, qualifié traditionnellement de Magister secundus (Mo'allim thâni). Chose curieuse, les œuvres de Mir Dâmâd, réputées pour leur abscondité, sont restées en grande partie inédites. Tout se passe comme si l'œuvre du disciple avait éclipsé celle du maître. En tout cas, avec Mîr Dâmâd le jeune Sadroddîn fut à l'école d'un maître qui professait comme Sohravardî, shaykh al-Ishrâq, qu'une philosophie qui n'aboutit pas à la réalisation spirituelle, à l'expérience mystique, est une vaine et stérile entreprise ; et que, réciproquement, toute recherche d'une expérience mystique, si l'on est dépourvu d'une sérieuse formation philosophique préalable, vous expose aux égarements et aux illusions. C'est de cette conception et de cette rigueur que les plus belles pages de Mollâ Sadrâ portent l'empreinte.

Enfin, bien que les indications sur ce point soient moins précises, Sadroddin fut également à Ispahan l'élève d'un personnage hors série : Mîr Abû'l-Qâsim Fendereski (mort à Ispahan, à l'âge de 80 ans, en 1050/1640, la même année que son illustre élève qui n'avait guète qu'une dizaine d'années de moins que lui). Il y avait à cette époque un va-et-vient considérable entre l'Iran et l'Inde, provoqué par la généreuse réforme religieuse de Shâh Akbar. Nombreux étaient les philosophes iraniens, notamment ceux de l'école Ishrâqî de Sohravardî, à la cour du souverain mongol. Mir Fendereskî, dont il ne nous est parvenu que peu d'écrits, fut mêlé de très près à une entreprise dont la portée ne commence peut-être à s'entrevoir que de nos jours : la traduction de grands traités du sanskrit en persan. L'idée généreuse qui était à la base de l'entreprise, devait conduire le prince Dârâ Shakûh (1024/1615-1069/1659, l'infortuné petit-fils de Shâh Akbar,

à périr dans une affreuse tragédie.

Après les années d'apprentissage s'ouvre une seconde période de la vie de Molla Sadra. Il s'en faut de beaucoup qu'elle marque pour lui le début du cursus honorum ; loin de là, elle résulte d'une décision où se révèle l'énergie d'une forte personnalité qui refuse tout compromis, dès lors que le sens suprême des choses spirituelles est en jeu. Comme tous les siens, au long des siècles, Mollà Sadrà s'est trouvé en butte aux tracasseries suscitées par les ignorantins de toute sorte, principalement par les docteurs de la Loi qui, ignorant délibérément ce qui fair l'essence même du shî'isme, professent, sous le couvert d'un pieux littéralisme, un agnosticisme destructeur. Il faut lire la longue introduction que Mollà Sadra met en tête de son grand ouvrage (les Asfar); c'est un document inappréciable, parce que, en illustrant la psychologie de son auteur, il illustre une situation où le shi'isme est mis en devoir de se reconquérir lui-même contre ceux qui portent officiellement le nom de shi'ites. Aussi bien le sort d'un philosophe, qu'il appartienne à la période safavide ou à n'importe quelle autre, est-il d'être un témoin contre son temps, beaucoup plus qu'un soi-disant « fils de son temps ».

¿Extrayons quelques lignes de cette introduction. « Dans le passé, écrit Mollà Sadrà, dès l'aube de ma jeunesse, j'ai consacré mes efforts, dans toute la mesure où le pouvoir m'en avait été donné, à la métaphysique (falsafat ilâbîya, la philosophie divine)... Je m'étais mis à l'école des anciens sages, puis à celle des philosophes plus récents, recueillant les résultats de leur inspiration et de leur méditation, bénéficiant des

premisses écloses de leur conscience et de leurs secrets (airar). de m'attachais a condenser tout ce que je lisais dans les livres. des philosophes grees et autres, pour fixer chaque question dans sa quintessence, en bannissant toute prolixite... Malheureusement les obstacles contrariaient mon propos ; les jours succedaient aux jours sans que je parvienne à le réaliser... Lorsque J'eus constaté l'hostilité que l'on s'atrire de nos jours à vouloir reformer les ignorants et les incultes, en voyant briller de tout son éclit le seu internal de la stupidité et de l'aberration et après m'être heurté à l'incomprehension de gens aveugles aux lumieres et aux secrets de la sigeoie. gens dont le regard n'a jamais d'épassé les limites des és idences matérielles, dont la reflexion ne s'est jamais élevée au-dessus des habitacles de ténebres et de leur poussière, pens auxquels, en raison de leur hostilite à l'egard de la connaissance et de la grosse ( n/an), et parce qu'ils rejettent totalement la voie de la philosophie (bikmat) et de la certitude personnellement vecue (igan), demeurent interdites les hautes commussances theosoplisques ( olum mogaddasa ilalisya) et les secrets superieurs de la grosse (airar sharifa rabbàniya), ces connaissances que les prophètes et les Amis de Dieu (As liya ) ont indiquées en symboles (ramag), et que les philosophes (bokamā) et les gnostiques ('mafa') ont agnalées à leur tour , alors cet étoutiement de l'intelligence et cette congélation de la nature s'ensuivant de l'hostilité de notre epoque, me contra gearent à me retirer dans une contree à l'écurt, me cachant dans l'obscurité et la detresse, ses ré de mes espérances et le cœur brise... Mettant en pratique l'enseignement de celui qui est mon maitre et mon soutien, le 167 Imam, l'ascul des saints Imams témoirs et Amis de Dieu, je commençai à pratiquer la taquyek (la discipline de l'arcane)!!... »

Notre jeune philosophe choisit pour lieu de retraite le petit bourg de Kahak, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Qomm. Lorsque, aujourd'hut encore, on suit, en venant de Qomm, la route menant à Ispahan, il taut, à une lieue et demie environ de Qomm, quitter la grand'mute, traverser vers l'est une bande desertique d'une quinzaîne de kilomètres. Alors, dans la brêche d'une chaine de montagnes, s'ouvre une haute vallée montante qui conduit à Kahak. A vrai d'ire, le lieu est enchanteur. Kahak est un ensemble de jardins, riches en arbres d'essences variées. On y trouve une petite mosquee du xie siècle de l'hègire, au plan insolite et ou prin peut être

Mollà Sadra. Deux autres monuments plus récents, l'Imâmzadeh Ma'sumeh et un chateau fort d'allure romantique, mais au materiau fragile, achèvent de catactèriser le paysage. C'est dans cette solitude de jardans que Molla Sadrà consacra plusieurs années de sa jeunesse à atteindre à cette réalisation spirituelle personnelle pour laquelle la philosophie est l'indispensable point de depart, mais sans laquelle, aux yeux de Sadrà et de tous œux de son école, la philosophie ne seruit qu'une entreprise stérile et illusoire. Pour entret dans cette solitude, et pour en ressortir victorieusement, il fallait avoir déjà pra tiqué la haute discipline personnelle qui garantit l'indépendance à l'égard des opinions toutes faites, opinions reçues ou

opinions prohibées.

Combien de temps dura cette retratte ? On incline à chiffrer ce temps entre sept et quinze ans 11. Bien entendu, il etait difficile à une personnalité de la force d'un Molla Sadrá de préserver totalement le secret de sa retraite, d'empécher les disciples de l'y retrouver et sa réputation de se répandre. C'est pourquoi l'on apprend sans trop de surprise qu'Allahwirdi. Khan (nom arabo, persan équivalent à notre Dieudonne, Adeo. datus), qui fut gouverneur du Fats depuis l'année 1003, 1594-1303 jusqu'a sa mort (1021/1612), fit construire à l'intention de notre philosophe une grande madrasa à Shiràz, et le pria de consentir à revenir en son pays natal pour assumer l'enseignement de la nouvelle madrasa. Celle-ci, de proportions grandioses, subsiste encore a Shiráz (Madrasa Khán), et l'on peut y visiter la salle, récemment restaurée, où Molla Sadra donnait ses cours. Nous ne voyons aucune raison décisive d'infirmer les declarations explicites des historiens qui mentionnent l'inmative prise par le gouverneur Alláhwirdi Khan, et d'exclure que ce tut bien de son vivant, par conséquent encore sous le règne de Shah 'Abbas Iet (1587-1620)11, que Mollà Sadrà se rendit à l'inviration de venir enseigner à Shiraz. A la mort d'Allâhwirdi Khân, Molla Sadra, agé de 41 ans, était en pleine maturité. Certaines allusions biographiques que l'on trouve dans les œuvres de son disciple et gendre, le célèbre Mohsen Fayz, peuvent, semble-t-il, s'expliquer autrement qu'en difierant le retour de Mollà Sadrà à Shiraz jusqu'à une date tardive, sous le gouvernorat d'Imam-Qoli Khan, fils d Allahwirdi Khan, lequel, ayant succède à son père, fut à son tour gouverneur du Fars jusqu'en 1043/1633-1634 (c'est-à dire jusque sous le règne de Shih Safi let, 1629-1642), et fit terminer en 1022/1613 les travaux de construction de la madrasa<sup>13</sup>.

Quoi qu'il en puisse être, la période shirazienne marque la trossième grande étape de la vie de Mollà Sadrà. L'enseignement qu'il donna alors nous permet aujourd'hui de parler de l'école de Shiraz comme nous partons de l'ecole d'Ispahan. Sous son influence, Shiraz devint en effet un important foyet de vie scientifique. Un voyageur anglais du xviis siecle, Thomas Herbert, telève que « Shiraz a un collège dans lequel sont enseignées la philosophie, l'astronomie, la physique, la chimie et les mathematiques, et qui est le plus fameux collège de la Perse »11. On peut se representer l'existence de Molla Sadra à Sniráz, partagee entre la reduction de ses livres et l'enseignement qu'il donnait à ses étudiants, un enseignement qui ne se limitait pas au savoir théorique, mais dont la portée. morale est condensée dans les quatre imperatifs qu'il impose à quiconque veut progresser sur la voie spirituelle renoncer à posséder la richesse; renoncer aux ambitions mondaines, à tout arrivisme; renoncer au conformisme sectaire (taglid). tenoncer à toutes les formes de l'esprit négateur (ma'siya). Malgré le labeur énorme qu'il fournit, Mollà Sadrà accomplit sept fois pendant sa vie le peletinage de La Mekke. Il mounit sur la voie du retour de son septième pélerinage, à Basra, ou il fut enseveli, en 1010/1640.

L'esquisse bibliographique donnée ci dessous permettra de se faire une idee de l'ampleur de son œuvre. Il est encore trop tôt pour tenter d'en fixer la chronologie; du moins peut-on en relever les caractères essentiels. Elle comprend des œuvres monumentales de plusieurs centaines de pages in folso, et elle comprend des opuscules ayant la dimension de celui qui est édité dans le present volume. Elle couvre à peu près tout le domaine des sciences philosophiques et théologiques de l'Islam stilite. Elle comprend des commentaires aussi bien d'Avicenne et de Sohravardi que du Livre des Sources de Kolayni, un des livres fondamentaine du shilisme, recueillant l'enseignement des saint Imams, ainsi que le tafsir, très développé, de plusieurs sourates du Qorân.

Le type constant de pensée qui s'en dégage, est cette bikmat iláblya, sagesse divine, dont nos annotations du Kitab al Mar bá ir auront ici meme l'occasion de rappeler qu'elle n'est en

propre ni ce que nous désignons communément comme théologie, ni ce que nous designons comme philosophie, mais etymologiquement theo-tophia. C'est un type de pensée qui prend. naissance en propre au sein d'une religion prophetique, d'une communauté spirituelle groupée autour du Livre saint revelépar un prophète, parce que la présence de ce Livre impose comme premiere tache l'hermeneutique de son sens vrai, c'est a dire la comprehension de son sens apirituel, et partant le discernement de ses niveaux de signification. Reserver a la théologie les textes révélés, à la philosophie les thèmes spéculatific, c'est là peut-être le fait caractéristique de toute une région de la penyée occidentale, dont les origines remontent à la scolastique latine. Mais c'est aussi la première laicisation, celle qui soustrait la théologie au philosophe, tout en attectant de lasser celui ci disposer de sa philosophie, mais qui, en fait, erige la théologie en un pouvoir dont le philosophe ne peut qu'ecarter l'idée comme lui étant étrangère. La s tustion de nos théosophes en Islam s'apparente à celle d'un Jacob Bohme et de son école, en chretienté. Elle s'apparente aussi aucas des philosophes et théosophes juits, puisant leur physique dans la Genese, leur métaphysique dans les visions d'Isaic, d'Ezéchiel et de Zachane<sup>14</sup>. Sans doute l'historien de nos iours, s'il n'a pas réussi à surmonter les catégories de sa propre aituation historique, risque-t-il de juger les élaborations de ces penseurs comme artificielles. Elles peuvent sembler telles à quiconque les juge de l'extérieut, mais elles ne sont pullement. telles en elles-memes, parce que ces penseurs disposent d'une vision du monde qui assure la coherence de toutes ses parties integrantes, tandis que leur structure est dissociée précisément par les littéralistes qui les critiquent.

C'est pourquoi, pour comprendre dans son ensemble l'œuvre d'un penseut comme Molla Sadrá, il ne suffit pas d'enregistrer sur une multitude de fiches les thèmes et les citations que l'on aura pu identifier. L'immense érudition de M. T. Danesh Pajuh lui a permis, par exemple, de cataloguer un certain nombre de thèmes caracteristiques qui ont la prédilection de Mollá Sadrá, et d'énumèrer tous les penseurs dans les œuvres desquels, à un titre ou à un autre, ces mêmes thèmes sont mentionnes. : primaute de l'acte d'exister sur la quiddite, theorie du mouvement substantiel (ou plutôt intra substantiel), unification du sujet qui intellige avet la forme

intelligée, théorie de l'imagination comme facilité purement spirituelle, indépendante de l'organisme physique, théorie du mindus imaginalis ( alam al-Mitbal), philosophie de la résurrection pour expliquer quelle sorte de corps elle concerne (le ma ad jumani). Il peut se fure que tel ou tel de ces themes ait ete signalé et reperé chez plusieurs predecesseurs. Mais, outre que sur chacun de ces themes, et sur leur ensemble, Molla Sadra a pris une position personnelle qui le distingue de tout devancier, nous nous rappellerons qu'une metaphysique traditionnelle ne cherche pas tellement à se signaler par une origir alité à tout prix, comme peut le faire de nos jours l'auteur d'un système. Ou plutôt l'originalité s'y manifeste par quelque chose d'autre, un certain agencement que seul est à même de ressusur ce qu'il est convenu d'appeler phénoménologie ou méthode structurale. La plus grave illusion est de croire que l'on a « expliqué » un philosophe ou une philosoplue, parce que l'on a identifié et mis sur tiches les sources et les précédents. Pareil inventaire ne fait que préparer la tache essentielle : situer la hauteur d'horizon, definit l'angle de vision, les lignes de force qui articulent entre elles, par exemple, la métaphysique de l'être, l'imamologie et la philosophie de la Resurrection. C'est là qu'en derniere analyse, un Molla Sadrá ne peut être explique que par lui-même, car nous pouvons toujours cohectionner les sources, les citations ou les allusions, cela ne donnera jamais un Molla Sadrà, si tout d'abord il n'existe pas un Molla Sadrà pour les rassembler dans l'ordre d'une structure qu'il était seuf à pouvoir leur donner.

Interest estructure ne résulte nullement d'une élaboration artificielle, d'un travail de bureau. Elle est le fruit lentement muri par l'expérience spirituelle vécue dans la solitude exaltante de Kahak. Notre philosophe en fait lui-même la confidence à son lecteur, en une autre page de l'introduction a son grand-œuvre : « Lotsque j'eus persisté, écrit il, dans cet état de retraite, d magnito et de séparation du monde, pendant un temps prolongé, voici qu'à la longue mon effort interieur porta mon âme à l'incandescence, par mes exercices spirituels répétes, mon cœur fut embrasé de hautes flammes. Alors effuscient sur mon âme les lumières du Malakut (le monde angélique), tandis que se dénousient pour elle les secrets du Jaburêt (le monde des pures Intelligences chérubiniques, le monde des Noms divins) et que la compenetraient les mystères

de l'Unitude divine. Je connus des secrets divins que je n'avais encore jamais compris ; des symboles (romiz) se dévoilèrent à mot, comme jamais n'avait pu jusqu'alors me les devoiler aucune argumentation rationnelle. Ou mieux dit : tous les secrets metaphysiques que j'avais connus jusqu'alors par démonstration rationnelle, voici que maintenant j'en avais la perception intuitive, la vision directe [...]. Alors Dieu m'ins pira de repandre une gorgee du breuvage auquel j'avais gouté, pour apaiser la soil des chercheurs [...]. C'est pourquoi j'ai compose un livre à l'intention des pelerins en quete de la perfection aprituelle, je divulgue kii une sagusse théisiophale (likmat rabhānīva) pouvant conduire ceux qui la cherchent, à la

Majeste qu'enveloppent la Beauté et la Rigueur 18, n

Nous pouvons observer que les termes qui, d'ins cette page, décrivent l'expérience spirituelle, concordent exactement avec ceux de Sohravardi et de Mir Dâmad . la certitude înebranlable découle finalement non pas de l'argumentation logique, mais de la présence immédiate, intuitivement, sinonvisionnairement vécue. Par là même, Mollà Sadra revele son appartenance à l'ecole libragi, celle de Sohiavardi, c'est a direl'école qui se designe comme celle de la théosophie orientale. (bit mat sibrăgiya ou masbrigiya), pour se situer non pas tellement autre l'école des péripateticiens, que comme allant au dela de celle-ci, car deja Sohravardi professat que le peripatet sme constitue pour le philosophe une propédeutique nécessaire. Les notions de présence (bodur) et de connaissance. présentielle ('dm boduri) contrastent d'une part avec celle de the tier, connaissance re-presentative d'un objet pur l'intermediaire d'une forme, d'une species, et s'identitient d'autre part avec celles de connaissance orientale ('ilm isbrāgi) et de presence orientale, qui dominent toute cette metaphysique?". Dans le Kitáb al Maiba ir l'on pourra justement constiter. d'une part la reionction du concept d'existence (world) et du concept de presence (bidur), en meme temps que certaines preuves ou doctrines de base sont données comme orientales. (masbrīqēya).

Si, pour récapitulez, on peut dire, en un certain sens, de Molla Sadrà qu'il est un avicenmen, c'est un avicenmen profondement impregne de l'urus re du ilayé à al libriq. Mais c'est un ribritgé dont le grand commentaire qu'il consacre au Libre de la 1 beoséphie orientale de Sohravardi, l'interprête dans le sens de

sa propre métaphysique de l'être, laquelle pense bien en avoir terminé avec la vaine métaphysique des essences. C'est en outre un isbrâqi profondément imprégné de la lecture d'Ibn 'Arabi ; les references précises aux œuvres d'Ibn 'Arabi abondent sous sa plume. La simple mention de ces noms fait déja pressentir comment vont s'organiser les lignes de force de la doctrine, celle d'un des plus notables néoplatoniciens de la Perse islamique. Mais il y manquerait encore l'indication essentielle, l'axe de cristallisation determinant la structure d'un ensemble très complexe, à savoir la doctrine des Imams du shi'isme. Molla Sadrà est émineriment un penseur shi'ite, comme en fait foi, entre autres, son volumineux commentaire des *Otal mina l'hâfi* de Kolayni, malheureusement inachevé!!

C'est là, précisément, que pour définir la situation d'un Mollà Sadrà, il y a un minimum de choses que l'on doit avoir presentes à l'esprit. Les 'orafa sont ceux qui professent la « gnose shi'ite » ( trfån e shi t) comme étant la doctrine des Imams et comme étant la gnose même de l'Islam. Aussi bien, en les étudiant aux origines et dans l'enseignement des Imams qui leur sont communs jusqu'au sixieme inclus, l'Imam Ja'far al-Sadiq (ob. 148/765), on ne peut séparer gnose ismaéhenne et gnose shi'ite duodécimaine. Pour les 'orafa', la docume shi'ite duodecumaine, c'est essentiellement la polatite de la sbari at (la Révelation divine littérale, la Loi) et de la bagigat (vérité spirituelle, gnostique, de cette Revélation); polarité du gábu (aspect exoterique, littéral, apparent, des Révélations divines) et du hatin (sens intérieur, réalité cachée, ésotérique) ; et partant, polarité de la nobonnet, plus exactement de la risalat ou mission prophétique de l'Envoyé chargé de revêler. une shari at, et de la maláyat ou Imámat. La prophétologie de l'Islam, l'idée du prophète, la nécessité des prophètes, les catégories de prophetes, les modes et degrés de la connaissance prophetique (wwby, communication au prophète par l'Ange; tlhâm, inspiration divine aux Imams, etc.), tout cela doit etre cherché à l'origine dans l'enseignement des Imams du shi'isme. Molla Sadrà a consacré à ces themes d'importantes pages de son commentaire de Kolaynî<sup>n</sup>.

La prophétologie islamique est l'œuvre du shi'isme, parce que celui-ci en a posé les problèmes, et parce que la prophétologie implique l'imamologie. Et elle l'implique en raison du phénomène du Livre révéle qui est le centre de toute religion prophétique, car le shi'isme pose ces questions : quel est le prat sens du Livre ? quels en sont les niveaux de significat on ? On vient de rappeler les termes de zábir et de bátin ; à leur tour, ces termes se multiplient chacun par eux memes et l'un par l'autre, multipliant pour autant les niveaux de signification. Mais le prophète est-il missionné pour révéler le batm ? Et a. l'on professe que l'humanité ne peut pas se passer de prophètes, quelle est la situation, lorsque le dernier Prophète est venu et que la prophétie est close? Ce sont les questions que pose et auxquelles repond le shi'isme, en proclamant la nécessué de l'Imam en qui il voit essentiellement le Quyyon bi l' Oordie, le Mainteneur du Lavre, parie que l'Imam connaît l'intégralité des sens du Livre. Lorsque l'on dit que la prophetie est close et que le prophète Mohammad a éte le Sceau des prophètes (Klátim al Anhiyà), cela vise uniquement en termes shi'ites, la prophétie législatrice (nohowwat al tastri ) Car la cloture du cycle de la prophetie legislatrice (dà irat alnobouwat) marque l'inauguration du cycle de la walayat, c'està-dire de l'initiation spirituelle des Amis de Dieu (Auliya') manguree par les Douze Imams successifs, et qui durera jusqu'au retour ou parvasse du douzsème Imam, à la fin de notre Aiôn ; jusque-là, et depuis que le jour même de la mort de son père. l'Imam Hasan al-'Askari (ob 260/874), son fils, l'Imam enfant, Mohammad al Mahdi, devint invisible aux hommes, le temps vécu par l'humanité est le temps de l'occultation (gamán al gbaybat)34. En fait, le cycle de la maláyat commence invisiblement avec Seth comme Imam d'Adam. mais dans les périodes antérieures du cycle de la prophetie on parlait de prophétie simple, non pas de walirjat. En contrepartie, il n'est plus possible, après la venue du Sceau des prophètes, d'employer le mot nohoward, mais sous le nom de waldyst continue en fait une prophètic qui, cerres n'est pas une prophétic legislatrice, mais une nobowwat batintya, une prophétie intérieure ou ésotérique.

Le fondement métaphysique de cette prophétologie se trouve dans l'idée de la Fiaqiqui molammadiya, Realité moham madienne ou Realité prophétique éternelle. On en verra ici meme l'intervention (cf. infra introd IV, 3) dans les notes annexees à notre traduction du Kulah al Masha ir, dans les quelques citations extraites du commentaire de Shaykh

Ahmad Ahsa'i Cette Haqiqat mobammadiya a elle-même une double dimension: gâlar et batra. Chia un de ces aspects a respectivement sa manifestation dans la personne du Prophète et dans la personne des Imams. Ensemble, les Quatorze Tres-Puts (Chahardeh Ma'sim le Prophète, Fâtima, les douze Imams ses descendants) forment le plerôme de lumière de la Création primordiale qui est la l'agigat mobammadiya. Ils sont donc une même essence (*bagigat, vasia*). Et de même que la prophétic (le gabir) a eu sa manifestation pienière (magbar) en la personne de Mohammad comme Sceau des prophètes, de theme la valúvat a sa manifestation pleniere dans l'Imamat, plus exactement en la personne du premier Imám comme Sceau de la walizat générale (motlaqa), et en la personne du douzième Imam comme Secau de la nukiyat mohammadienne. Le douzieme Imam, Imam caché, Imám attendu (mintagar), est ainsi present à la fois au passé et au futur ; sa manifestation révélera le sens caché de toutes les Révelations divines et ramènera ainsi l'humanité à une religion unique comme au temps d'Adam. Il n'est pas douteux qu'en la personne de l'Imam cache, le shi'isme duodecimain, l'imamisme, ait pressenti le profond mystere d'une attente humaine de la cloture de l'histoire et d'une palingérésie, comme le zoroastrisme l'avait pressenti en la personne du Saoshyant ; le bouddhisme en la personne de Maitreya, le Bouddha futur, le christianisme des Spirituels, depuis les Joachimites du xirr siècle, dans l'attente du règne de l'Esprit-Saint. Que l'on compare ici avec les derniers paragraphes du Kitab al Maiba ir (cf. n. 117 ct (22).

Tout cela devait être rappelé très brièvement pour situer la position de Mollà Sadrà. Trop longiemps l'on a consideré la pensee islamique comme limitee aux trois groupes des dialecticiens du Kalum, des soi fis et des philosophes dits hellénitants alors que shi'isme et ismaélisme y ont joué le premier role. Cette omission a etc jusqu'au point que l'on a réussi ce tout de force de parlet de la salayat dans le soufisme, comme si c'etait une création même du soufisme, alors qu'il en est longuement traité en premier lieu dans les propos des Imams enregistres par Kolayni<sup>14</sup>. On peut facilement comprendre que la situation de la philosophie sera tout autre là ou l'on protesse qu'a chaque zabir correspond un batin, et partant, que comprendre une chose c'est la comprendre comme symbole,

et là où l'on refuse purement et simplement est évatimme au nom de la teligion de la lettre et de la liza. Le drame véeu par Molla Sadra remonte aux origines memes du alu'aime : c'est aussi bien le drame véeu par un Flaydar Amoli (vmr/ xiv' siecle)\*\*, parce que c'est le drame du shi'isme à l'intérieur de l'Islam, et finalement le drame des 'araja' à l'intérieur meme du shi'isme.

Car il s'agit d'un combat apirituel qui se livre sur deux fronta. D'une part, nous voyona Molta Sadră faire face (dana le Raise al Aissam) contre les soutis tou plutné certair a soutis) de son temps, qui a rectent de mépriser l'étude, l'effort de la pensee, tout travail de l'esprit. D'autre part, il est engagé dans une lutte mas tepit contre d'autres ignorantins, plus dangereux encore, ceux qui mutilent l'essence nième du skil'isme, en instaurant une nouvelle religion de la lettre privée de son Autor. En fait, c'est toute l'hotoire du shi'ume irinien depuis In revisionsiation satisfied qui est en cause. Il y aurait à rechercher les ausons qui ant motivé l'envahissement des intences religreuses par le fiul, le droit conneique, bien que, de génération en génération, jamais n'aient été absents les templos de la religion 'what Ces docteurs de la Lin, ces symptantins qui l'avaient contraint de fuir Ispidian et de le réfugier dans la solitude de Kahali, inspirent à Mollà Sadrà des pages d'une indignation véhémente Incapables de rien comprendre aux secreta divana formules en aymboles (roome, par les prophètes, als pretendent que les philosophes gnostiques ont été séduits par une ruse divine et y ont succombe. Dans son livre des Tivu Sourier, notre philasophe apostrophe en ces termes un de ces hommes de la lettre - « Ne crois tu pas, lui demande-t-il. que le seduit, c'est peut-être bien plutôt quelqu'un comme tor? Si toute acience est telle que tu l'as compeise, s'il faut qu'elle soit reque à la lettre de la tradition et des shaykhs, alors pourquoi Dieu en pluments versets du Qorân blâme e il ceux qui fondent leur croyance sur un pareil contormame et mettent en lui leur contiance ? Lorsque l'Emit des croyants, le premier Imam, déclare : So je le voulais, je pourrois, sur la scule l'arrest du Qoran, produire un commentaire pesant la charge de soixante-dix chameaux , est-ce d'un maitre humain, est-ce par la voire d'un enseignement ordinaire, qu'il avait reçuune pareille science\*\* ? »

Molá Sadrá invoque les mêmes textes que Haydar Amoli

invoquait trois siècles plus tôt. Car les 'orafà' ont à faire valoir, entre autres cautions decisives, celle du quatrième Imâm, l'Imâm 'Ali Zaynol 'Abidin (ob 95 714), déclarant dans un de ses poèmes :

De ma Connaissance je cache les joyanx

De peur qu'un ignorant, voyant la vérité, ne nous écrase...

O Seigneur : si je divulguais une perle de ma groce

On me diract : Tu es donc un adorateur des idoles ?

Est il y aurait des musulmans pour trouver hote que l'on versit mon saig!!

Ils trouveat abonamble ce qu'on leur présente de plus beau !...

Eh bien! demande Molla Sadra, quelle est donc cette science que vise ici le propos pathétique de l'Imâm, cette science sublime qui échappe à l'entendement vulgaire et qui vous fait passer aux yeux du commun des musulmans pour un impie et un idolatre ? La réponse est simple. Il la trouve dans une déclaration de 'Abdollah ibn 'Abbas, l'un des plus célèbres Compagnons du Prophète, s'exclamant un jour devant tout un groupe rassemblé à proximité de La Mekke : « Si je vous révelais comment t'ai entendu le Prophète lui-même commenter le verset énonçant la création des sept Cieux et des sept Terres (65:12), vous me lapideriez<sup>11</sup>. » Donc, celui qui par faveur divine est initié à l'ultime secret du message prophetique, celui-là est en péril d'être lapidé par les ignorantins en fureur. Et cela ne fait qu'illustrer un badith que tous les Imams ont répéte l'un après l'autre : « Notre cause est difficile, lourde à assumer ; seuls le peuvent un Ange du plus haut rang, ou un Nabi envoyé, ou un croyant dont Dieu a éprouvé le cœur pour la foi\*\*. »

Il est facile alors à Mollà Sadrà de montrer que cette science qui fait tellement peur au commun des hommes et aux docteurs de la Loi, ce n'est nt la dialectique ni la philologie ni la médecine ni l'astronomie ni la géométrie ni la physique. Rien de ce qu'ont écrit les commentateurs exotériques du Qoran le célèbre Zamakhshari (ob. 538/1143 ou 548/1153), par exemple, et ses émules — rien de tout cela n'est la vraie science du Qoran, la gnose de la Révélation divine au sens vrai. Tout cela ressortit à la philologie, à la grammaire, à la dialectique, et ne touche qu'à l'ecorce, au revêtement extérieur. La vraie science du Qoran c est tout autre chose<sup>20</sup>, et c'est precisement cette science réelle du Qoran, fondée sur l'enseignement

ésotérique des Imáms, qui met à la charge du philosophe la

tâche de la philosophie prophétique.

A cette fin, Mollá Sadrá explique le rôle de la méditation philosophique par une image tres simple, au couts de son commentaire du Kitab al-Hopat\*\* La revelation goranique est la lumiere qui fait voir, mais pour qu'elle fasse voir, il faut que l'enseignement des Imams leve le voile. La meditation philosophique, c'est l'œil qui soit et qui contemple cette lumière. Pour que se produise le phenomène de la vision, il faut la lumière, mais il faut aussi des yeux qui regardent. Si vous supprimez cette lumière, vos yeux ne verront rien , mais si vous fermez obstinement les yeux, comme le font les litteralistes et les docteurs de la Loi, vous ne verrez men non plus. Dans les deux cas, c'est le triomphe des tenèbres, et le cas de celui qui n'ouvre qu'un œil, le cas du borgne, n'est pas meilleur. En revanche, conjoignez l'intelligence philosophique et la Révélation divine, c'est alors « lumière sur lumière », comme le dit le verset de la Lumiere (Ayat al Núr 24 35); aussi bien les phases successives de ce verset quranique reférent-elles, nous le savons, dans leur sens existeraque, aux Quatorze Tres-Purs. Et c'est pourquoi Mollà Sadrà le proclame : seule en Islam, l'école shi'ite à pu réussir cet accord, cette symphonie entre la Révelation divine et l'intelligence philosophique, et cela parce que les shi'ites puisent la connaissance et la sagesse à la Niche aux lumieres de la prophetic et de la malayat. Ce qui veut direparce que la philosophie du shi'isme est essentiellement la philosophic prophétique.

Dans le même esprit, Mollà Sadrá en une page très dense de ce même commentaire", situe la spiritualité des Isbraquim comme un entre-deux (un barquid) qui conjoint et réunit la methode des purs soufis, tendant essentiellement a la purification interieure, et la méthode des philosophes tendant à la connaissance pure. Cette position nous fait encore mieux comprendre pourquoi il est artive a Molla Sadrá, nous l'avons vu, de s'exprimer avec sévérité à l'egard de certains soufis, ceux là justement qui affectent de mepriser l'effort intellet tuel, et qui, dans leur mepris de la philosophie, sont aussi aveugles que leurs opposés, les ignorantins de la religion legalitaire. En fait, Sadrá Shirázi représente avec beaucoup d'autres ce type de spiritualité shi'ite qui, tout en parlant le langage technique du soufisme, n'appartient cependant à

sucure tarique (congrégation) organisée, parce que le shi'is me, 'urlan e shi i, est dejà la tarique su sens de la voie spirituelle, et que le tien de devotion personnelle avec les saints Imams est

déjà le prélude de l'initiation.

Ces quelques indications suffisent, semble t-il, à esquisser la figure spirituelle de Molla Sadra de Shiraz. Son influence au cours des siècles, depuis ses éleves et les éleves de ses élèves, a été vraiment considerable, elle dure jusqu'a nos jours. Ses truvres ont ete glosées, commentées ; presque toutes étant écrites en arabe classique (comme Mollà Sadrà les aurait ecrites en latin, s'il avait ete européen), plusieurs ont ete traduites en

persan (cf. infra 11).

Parmi les savants de la période safavide qui béneficiérent de son influence, il convient de nommer ses deux fils, Mirza Ibrahim et Qawamoddin Ahmad, mais avant tout les deux disciples qui devintent ses gendres et furent à œur tour d'eminents savants · Fayyaz 'Abdorrazzág Láhíjí (ob. 1072/1662) et Mohsen Fayz Kashani (ob. 1001/1680)34. Si Pon mesute son influence a la prise de conscience des problemes philosophiques impliqués dans les akbbar des Imams du stu'isme ", il faut nommer meme le grand theologien Moh. Baqir Majlisa toba exercito (699-1700), a qui l'on doit la grande encyclopédic des badith shi'ues, intitulee Bibar al-Anwar, L. Ocean des lumières, et qui, dans son propre commentaire des Orid de Kolayni, emprunte parfois, mais discretement et sans le dire, un long passage au commentaire de Mollà Sadrà : Mollà Haydar Khwansari tob 1000 1688), auteur de la Lobdat al tasanif en persan!! Molla Salih Mazanderani (ob. 1080-1660), auteur d'un commentaire integral des Osul de Kolaynî; Mirza Ratî'â Nâ'inî, auteur de gloses sur le même ouvrage : ; Molla Shamsa Gilani, éleve de Mir Damad et ami de Molla Sadra (cf. ses lettres citees, infra n)<sup>14</sup>; Mollà Hasan Lâhiji Qommî, fils de 'Abdorrazzaq Labiji, ci-dessus nomme, auteuz de plusieurs ouvrages importants de philosophie shi'ite en persan, entre autres le Sham al yaqın fi ma'rıfat al baqq wa'l yaqın (Tehéran, luh 1303 h 1.); Nuroddin Mohammad ibn Shāh Mortazā Kashani, petit-neveu de Mohsen Fayz, auteur egalement de plusicurs ouvrages importants ou l'on décele, outre l'influence de son grand-oncle, celle des Ikhwan al-Safa, de Sohravardi, Mir Damad, Molla Sadra etc.; Moh. Baqir Jaberi Na'ını , Qotboddın Moh. Ashkevari, élève de Mir Damad,

auteur du Malbhb al Qulhb (histoire des penseurs et des spirituels en trois cycles : ceux d'avant l'Islam, ceux du sunnisme, ceux du shi'isme)!", et d'un important Tafrie shi'ite en persan : Sayyed Ni'matollah Jaza'eri Shoshtari!", élève de Majlist et de Mohsen Fayz, parmi les nombreux ouvrages duquel on citera les Magamat al-Najat, traité expliquant le sens des Noms divins ; Qazi Sa'id Qornmî, éleve de Mohsen Fayz, une des plus importantes figures de penseur imimute

(ob. 1103/1691)\*\* etc.

Il faudrait mentionner également un grand nombre de penaeura de la période gadjare ; plusieura le aeront ci-dessous, à l'occasion de l'esquisse bibliographique. La personne et l'œuvre de Molla Hadi Sabzavari (ob. Dhu'l-Hijpa 1280) /février 1574) " dominent cette époque. Relevons en out e les noms de deux éminents sevants d'Azerbaidjan : Mollà 'Abdollah Zonûzî Tabrîzî (auteur, entre autres, des Lama at *slábiya* en persan et de gloses sur les Asfâr de Mollà Sadrá) et son fils, Aghâ 'Alî Modarris Zonûzî (ob. 1307/1889), qui fut professeur à la Madrasa Sepahsalar de Téhéran. Parmi ses livres, il en est un qu'il composa l'année même de sa mort (les Badá'r al-Lukam en persan, lith. Tchéran 1314, in-8° de 278 pages) en réponse à sept questions que lui avait posées le prince 'Emadoddawich Badi'ol-Molk Mirza, c'est-à-dire le traducteur et commentateur en permin du Kitâb al Maibă ir, dont il sera plus longuement question ci-dessous (III, 4). Il convient aussi de mentionner tout spécialement Shaykh Ahmad Ahsa'i et l'école shaykhie, comme on le rappellera plus loin (III, 4 et IV, 3). Bien entendu, il seratt faux de rallier l'école shaykhie à l'école de Mollà Sadrà, mais, comme on peut en juger d'après les commentaires très developpés de Shaykh. Ahmad Ahsa'i sur le kitáh al Masha'ir et le Kitáh al tikmat al 'arstiva, les textes de Mollà Sadrà ont fourni à l'école shaykhie l'occasion de formuler et de préciser ses propres positions. Progressivement nous arrivons jusqu'à nos jours, jusqu'à l'éminente personnalité du shaykh Mohammad Hosayn Tabà taba'i, professeur à l'université theologique de Qomm, et au groupe de ses éleves ; nous avons rappele dejà que l'on doit au shaykh l'initiative de la nouvelle édition des Aifàr de Molià. Sadrà. On lui doit en outre un important Tafrir (Lasfir al-Migan, neut volumes parus jusqu'a ce jour). Et nous n'avons fait ainsi que mentionnet quelques-uns des noms qui devront. prendre place en une future histoire de la philosophie isla mique. Le grand nombre d'œuvres restées inédites ou à réediter tend la tache particulièrement complexe.

## IL ESQUISSE BIBLIOGRAPHIQUE

L'essai de bibliographie des œuvres de Mollà Sadrà donné ci-dessous n'est probablement pas exhaustif, et il n'est pas chronologique (la lecture intégrale des œuvres de Mollà Sadrà étant la condition préalable pour operer tous les recoupements). Telle que nous avons pu l'établir, cette bibliographie résulte des recherches les plus récentes de savants traniens, avant tout celle de M. Dâncah-Pajûh, à qui l'on dont la rédaction de catalogues monumentaux : ceux des manuscrits de la Bibliothèque centrale de l'université de Téheran (donation Meshkat), de la Bibliothèque de la faculte de droit, de la faculté des lettres etc. Grace à ces inventaires, plusieurs manuscrits d'œuvres de Molla Sadra, déjà connues ou non, ont fait leur apparition. A l'occasion du quatrieme cente naire, M. Dânesh-Pajuh a pu dresser la liste des œuvres de Mollà Sadrà identifiees comme telles, liste utilisée de son côté par M J. Ashtiyanî qui y a ajouté quelques informations complémentaires.

La liste que nous avons établie de notre côte, vise essentiellement a permettre de repérer les titres des œuvres, d'en coordonnet le contenu, et d'apprécier l'immense labeur de Mollà Sadrà. Nous avons particulièrement relevé les noms des glossateurs et des commentateurs, ces noms formant autant de jalons pour l'histoire de la philosophie iranienne jusqu'à nois jours. Pour le classement, nous avons suivi l'ordre alphabétique latin, tel qu'il résulte du mot typique de chaque titre que nous faisons figurer entre parenthèses en tête de chaque article. Nous avons donné en appendice la liste d'un certain nombre d'ouvrages dont l'attribution à Mollà Sadrà se présente encore comme douteuse, et pour finir, la liste de quelques œuvres qui ne sont certainement pas de lui. Nos sigles sont les snivants:

D.P. M.T. Danesh Pajuh, l'ibrist-e Negaresb-ba-ye Sadrâ ye Sbirazi în Yad Nameb-ye Molla Sadrâ (publie par la faculté de theologie de l'université de Téhéran), 1380-1961, pp. 107-

120. La mention Ms indique que plusieurs manuscrits d'un

ouvrage y sont mentionnés.

Asht. = Sayyed Jalâloddîn Ashtiyânî, Sharb-e hâl o ârâ-ye falsafe-ye Mollâ Sadrâ (un.versitê de Mashhad), pp. 210-228.

GAL = C Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Suppl. II, 588-589. Le chiffre figurant à la suite de ce sigle indique le numéro de l'œuvre dans la liste établie par Brockelmann, dont notre propie liste differe notablement.

L'absence de l'un de ces sigles dans les articles de la bibliographie donnée ci dessous, signifie que l'œuvre ne figure pas ou n'est pas classée comme telle dans la liste correspondante.

1. (Apvibat). Apvibat al masá'il. Réponse aux questions posées à Mollà Sadrá par Mollà Shamsà Gilânî (Mollà Sadrá y appelle Mollà Shamsà « le plus chet de ses frères »). Ed. lith. en marge du K. al-Mabda' wa'l-Ma'ad, Téhéran 1314 h.l., pp. 340 à 359.

 Ajwibat al masă'il al kbams. Réponse aux cinq questions posées à Mollà Sadra par Mozaffar Hosayn Káshánî (D. P. in

Cat. bibl. université de Téhéran III, 1, p. 179.)

3. Apubat al masă il al nasîriya Réponse de Molla Sadra aux questions que Nasîroddin Tusi (ob. 672/1274) avait posées à Shamsoddin 'Abdol-Hamid Khosrow-Shahi (580/1184-652/1254), sans avoit reçu de réponse Ed. lith en marge du K. al-Mabda wa'l-Ma ád, Téhéran 1314 h.l., pp. 372 à 391. Autres ed. et mss. D. P. 4; Asht. 4.

(Asfâr). Von al-Hikmat al-mota âliya

4. (Asrâr) Asrâr al-Ayât. Les Secrets des versets gorâniques. Traite, selon la méthode 'irfăni, en une introduction et dix chapitres, de questions d'herméneutique qurânique Gloses de Mollà 'Alî Nûri. Ed. lith. Téhéran 1319 h.l. Autres éd. D P 5; Asht. 5; GAL 3

5 (Dîhâcheh). Dîhâcheh ye 'Arsh al Taqdis... Introduction à l'œuvre de son maître Mir Dâmad (en persan), signalée pour la première fois par D. P. in Cat bibl univ III, 1, p. 299.

D.P. 18; Asht. 18.

6 (Divân). Divân des poèmes de Molla Sadra en persan, recueilus par son élève et gendre Mohsen Fayz Kashani. Un ms. en existe dans un majmû â, écrit de la main de Mohsen Fayz, à Kermanshah, dans la bibl. de Hajj Agha Ziya. Une

partie a été publiée par Seyyed Hossein Nast. Cf. infra Seb

Asl. D. P. 19 ; Asht, 19.

7 (Hátbiyat). Hashiyat al-rawáshih al samáwíya. Gloses sur le traité de Mir Damad portant ce titre (Les Kosées célestes), et qui est une excellente introduction d'ensemble aux ()súl de Kolayní (lith. Teheran 1311 h.l.). En nous reférant au propre commentaire de Mollá Sadrá sur Kolayní, nous ne voyons aucune rasson décisive d'infirmer l'attribution de ces gloses à Mollá Sadrá.

8. (Hashr). Risâla fi'l bashr De la Résurrection Traite dans lequel Molla Sadrà montre que tous les êtres, y compris les minéraux, participent à la Resurrection. Ed lith en marge des Rasâ il, Téheran 1302 h.l., pp. 341 a 370, et en marge du kitâh al Mahda' ma'l Ma ad, Téhéran 1302 h.l., pp. 184 à 231.

D P. 14; Asht. 14; GAL 14.

9 (Hikmat arshiya). Kitab al Hikmat al arshiya. Le Lieri de la Théisophie insperie du Trêne. Let ouvrage contient la quintessence de la doctrine de Mollà Sadrà concernant le devenir posthume de l'être humain. Il a été l'objet d'un long commentaire critique de Shaykh Ahmad Ahsa'i (és rit à la demande de Molla-Mashhad Shabestari en 1236 1821). Molfá Isma'il Ispahani (cf. infra n° 10) a jugé que les critsques de Shaykh Ahmad provenaient de ce qu'il ne comprenait pas bien la terminologie des philosophes; mais il n'est pas absolument sur que Molla-Isma'il ait lui-même tout à fait compris les intentions et la terminologie de Shaykh Ahmad. Nous revenons plus loin sur cette question, à propos du commentaire de Shaykh Ahmad sur les Masha ir (infra III, 3). Son commentaire de la II. aribiya a été lith à Tabriz en 1278 1861, en un vol. grand in-8° de 447 pages. Quant à celut de Molla Isma'il, la première moitié en a ete lith en marge du majmii a comprenant : 1) Les Mas bà'tr, 2) La H. 'arsbiya, Téhéran 1315 h l ; la seconde moitié a été lith, en marge des Asrêr (pp. 30 ss.), supra n' 4. Une paraphrase persane de l'ouvrage a été donnée recemment, à l'occasion du quatrième centenaire, par M. Gholam Hosayn Ahani (Public, de la faculté des lettres d'Ispahan, vol 3) Ispahan, 1341 h % Mss. D P 15; Asht. 15; GAL 4.

On trouvera quelques pages essentielles de la Hikmat 'ars bija de Molla Sadra et du commentaire de Shaykh Ahmad Ahsi'i, traduites dans notre ouvrage Carps spirituel et terre

celeste, pp. 194-200 et 230-242.

La traduction de ces traités, par H. Corbin, paraîtra dans la

collection « Islam spirituel », éd. Verdier. ]

to (Hikmat mota âliya), al Hikmat al mota âliya fi'l Asfâr al-arba'a al-'aqliya. La Haute Sagesse (ou philosophie supéricute) concernant les Quatre Voyages de l'esprit C'est le grandœuvre de Molla Sadrá, la somme philosophique de l'Iran shi'ite. La redaction en fut terminee en 1037/1628. Le titre de Quatre Voyages de l'esprit ou Voyages spirituels refere à une terminologie irlani traditionnelle. Le sens de chacun des quatre voyages détermine les problèmes philosophiques ou théosophiques qui lui sont rattaches . 1) Voyage du monde ( reaturel versi Dieu (mina'l Khalq ilâ'l Haqq); 2) Voyage à partir de Dieu vers Dieu et par Dieu, ou voyage en Dieu et par Dieu (fil Hagg bil Hagg); 5) Voyage à partir de Dieu vers le monde creaturel et par Dieu (mma'l Hagg ilâ l Khalg bi'l Hagg), 4) Voyage à partir du monde créaturel vers le monde creaturel, mais par Dieu (mina l-Khalq ila'l-Khalq bi'l Haqq). Le premier traite des problèmes genéraux de la physique, de la matiere et de la forme, de la substance et de l'accident. A son terme, le pelerin s'est exhaussé au plan suprasensible des réalités divines. Le second voyage ne quitte pas le planmétaphysique, le pèlerin y est initié aux *lláblyát*, aux problemes de l'Essence divine, des Noms divins et des Attributs divins. Le troisième opere un parçours mental inverse du premier , il initie à la connaissance des Intelligences hiérarchiques et des univers suprisensibles. Le quatrième initie essentiellement à la connaissance de l'âme, c'est-a-due à la connaissance de soi (comme connaissance orientale, isbragi, vérifiant la maxime : celui qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur), au tawbid ésotérique, reconnaissant qu'il n'y a que Dieu à être, aux différents symboles referant au devenir posthume de l'être humain.

Line édit on lithographiée de cet ouvrage monumental, portant en marge les Gloses de Mollà Hadi Sabzavári, parut à Téhéran en 1282/1865, par les soins de 'Ali Panah Zonuzi et Mohammad Hasan hani Zonuzi; elle se présente en deux volumes totalisant près de mille pages in-folio. Comme nous l'avons dejà indiqué, une nouvelle édition, typographique cette fois, a commencé recemment de paraitre par les soins du shaykh Mohammad Hosayn Tabataba i, professeur a l'université théologique de Qomm, Teheran 1378/1958 ss. Quatre volumes sont parus jusqu'ici, respectivement les première et seconde parties du premier et du quatrieme Voyage, D. P. 16, Asht. 16; GAL 1.

Ce grand ouvrage a été l'objet de nombreux commentaires dont aucun n'est negligeable, car ils refletent toute l'histoire de la philosophie trantenne de la periode quifare. Voici ta liste des commentateurs et glossateurs reperes jusqu'ici (cf. Asht. pp. 214 ss.).

t) Aghā Mohammad Bidābādi (ob. 1197-1783, of infratrad, des Mashā ir, n. 24). Il fut le maitre de philosophes et theologiens imamites tels que Mollà 'Ali Nuri, Mollà Mahdì

Naraqî, etc.

2) Mollá 'Ali ibn Jamshid Nüri (oh. 1246/1830, cf. infra tit. 3 et trad des Maibà ir. n. 24) elève du précèdent Les etudes sadriennes doivent beaucoup a ses livres et à l'enseignement qu'il donnait à Ispahan. Ses élèves les plus réputes futent Molla Isma'il Ispahani, Molla Agha-ye Qazvinî, Molla 'Abdollah Zonüzi, Mollà Mohammad Ja'far Langarüdi, Mirzá Sayyed Rázi Mazanderani.

3) Molla Isma'il Ispahani (ob. 1277, 1860-1861, cf. supra

n. 9 et infra 111, 3, 21nsi que la trad des Masha ir, n. 24)

4) Aghā Mohammad Rezā Qomshahî (ob. 1306, 1888 1889), maitre répute en 'irfan. En philosophie, il avait été, à Ispahan, l'elève de Mollà 'Ali Nuri et de Mollà Moh. Ja'far Langarúdì ; en irfán il avait été l'élève de Sayyed Razi Mazanderáni. D'Ispahan il se fixa à Teheran, ou il enseigna, à la Madrasa Sadr, principalement les Asfar, les commentaires des Fasús d'Ibn 'Arabi, etc. Ses élèves les plus connus furent Mirza Satà Ispahánî, Mirza Mahmud Qommi, Mirza Ibrahim Zenjani.

5) Agha 'Ali Modarris Zonuzi Tabrizi (ob. 1307, 1889-1890, dejà nommé supra chap. 1 m fine). M. Jaládoddín Ashtiyání signale la présence du manuscrit autographe de ses gloses dans sa famille (propriéte de feu Mirza Fazlolláh Khan

Ashtıyânî).

6) Mirzá Háshim Giláni Rashti Ashkevari, élève de Agha Mohammad Rezá Qomshahi et de Aghá 'Ali Hakim; maitre en 'irfan, il enseignait les Arfár, les hosis, etc. Il eut de nombreux elèves: Mirzá Mahdi Ashtiyáni, Shaykh Mahdi Mázanderáni, Mirzá Ahmad Ashtiyáni, Mirza Mohammad 'Ali Sháhabádi, Mirzá Zaki Tork, Mirza Mahmid Ashtiyáni, Agha Bozorg Mashhadi Shahidi, etc.

7) Mollà Aghà-ye Qazvînî, autre maître de la même époque, eleve de Molla 'Ali Nuri, Mollà Isma'il Ispahàni, Aghà 'Ali Hakim. M. Jalakoldin Ashtiyanî a vu le texte de ses gloses dans un manuscrit des Aufār, propriété de Haji Shaykh 'Abbàs Teherânî.

8) Molla Hadi Sabzavári (ob. 1289, 1873), maître dont on a déjà rappelé ici l'importance exceptionnelle pour toute cette periode. Ses gloses, qui couvrent l'ensemble des Aifar, depassent en importance toutes les autres par leur contenu et leur ampleut, elles forment à elles seules un compact volume. On rangera immediatement après, par ordre d'importance, les gloses de Aghà 'Ali Modarns Zonuzi (supra n° 5) lesquelles

vont du debut des Asfar jusqu'au Livre de l'ame.

On souhaiterait que tout cela fût methodiquement et consciencieusement edité. Ces quelques indications concernant le texte de Mollà Sadrà et son amplification par tant d'eminents penseurs, nous donnent une idée du travail à accomplir pour connaître en detail les problèmes qui ont occupé la conscience spirituelle shi ité pendant toute cette période. Ce qu'ils peuvent signifier pour les sciences philosophiques et religieuses, nous avons essayé de le saggérer dans les annotations commentant notre traduction du livre des Mashà'ir. On ne doit jamais negliger le travail prodigué dans ces gloses. On ne disposait pas alors de revues et de périodiques ; souvent ces gloses tiennent lieu des articles que nos philosophes auraient éctris, s'ils avaient eu de ces publications périodiques. Et nous savons que c'est là, avant les livres, que s'élabore la recherche.

11 (Hoduth). Risala fi hodúth al álam : Sur la genèse du monde dans le temps, que Molla Sadrà établit d'après sa doctrine du mouvement intrasubstantiel (barakat paubariya), contrairement à la position de son maître, Mir Damad, qui admettait 'existence du monde ab acterno II y rétère aux philosophes grets : Thalès de Milet, Anaxagore, Anaximene, Empedocle, Pythagore, etc. Ed. lith. Rasà il, Teheran 1302 h. l., pages 1 à 109. Mss. D. P. 13; Asht. 13; GAL 7.

12. (Iksir) Iksir al- árifin L'Elwar des gnostiques. Sur la clasufication des sciences, la personne humaine comme lieu de la connaissance, les origines de l'homme, les fins de l'existence tumaine. Ed. 18th. Rasá'il, Téhéran 1302 h. l., pages 278 à

140. Mss. D. P. 6; Asht. 6; GAL 13.

Ce trate est porté dans la L'hari a de Shaykh Aghà Bozorg, vol. Il, p. 333, sous le nº 1325, malheureusement sans indication de manuscrit. Il commence par ces mots : « Il y a dans l'homme une chose celestielle (shay' mulakuti) et realité divine (mar rabhàm) dont il tient le privilège de Dieu ; cette propriété (khâssiya), c'est l'Imâmat. » En tenant compte de ce que Mollà Sadrà ecrit alleurs sur l'Imam et l'Imamat (in Sharh al-Oial runa l'Kafi), nous ne voyons, pour notre part, aucune raison décisive de mettre en doute l'attribution de ce texte à Mollà Sadrà.

14. (Ittibad). Resàlo si ettebad al-'aqul wa'l-ma'qul. Dissertation sur l'unification du sujet qui intellige et de l'objet intelligé. D'après Shaykh Aghà Bozong, Déari'u ilà tasimis al shi'a, vol. I, p. 81, nº 386, ce livre aurait été imprimé en Iran. D. P. 1; Asht. 1

15 (Ittisôf). Risâla fi ittisaf al mahiya hi l'impid. Traite concernant la doctrine qui fait de l'existence un prédicat de la quiddité, c'est-à-dire la doctrine dont Molla Sadrà, dans les Mushu'ir, prend le contre-pied (les Asfàr y nont cires). Ed lith Rasa il, Téneran 1302 h. l., pp. 110 à 119. Ed et miss. D. P. 2;

Asht. 2; GAL 9.

16 (Kasr). Kasr asnām al jābelēya fi dbamm al motasawurfin. Demoletion des idoles de l'ignorance, en blâme de ceux qui font professton de soufisme. Dans ce livre Molla Sadra se montre comme un fidele adepte de l'école isbrâgi de Sohravardi, pour qui toute tentative de réalisation spirituelle sans formation philosophique préalable est vouce aux égarements. Molla Sadrá dut faire face à une double categorie d'agnorantins ; d'une part, il y avait le pieux agnosticisme des fogoba de la religion légalitaire (cf. mfra Seb Asl), d'autre part il y avait l'obscurantisme de certains soufis qui affectaient de mepriser les livres, l'éducation de l'intelligence, la connaissance comme telle. Le blâme de Mollá Sadrá ne vise pas tant le soptisme comme tel, qu'un certain soutisme dégenéré de son temps, sans qu'il précise de qui il s'agit (mais tout le monde à l'époque devait le savoir). Molla Sadra sera lus-même accuse de soufisme par les *fugabă* littéralistes et légalitaires. C'est qu'en fait il n'est pas besoin d'appartenir à une *tarigat* pour vivre la spiritualite du soufisme. Tel est l'exemple de ceux qui en Iran ont vecu leur shi isme comme étant le vrai soulisme, et réciproquement i ni Haydar Amoli, ni Mir Dâmâd, ni Molla Sadra, ni tant d'autres, n'ont appartenu à une turiqui. Toute une enquête serait à faire ; c'est dire l'extrême importance de cet ouvrage de Mollà Sadrá. Il a été édité récemment par les soins de M Dânesh-Pajûh, parmi les publications de la faculté de théologie de l'université de Téhéran, à l'occasion du quatrième centenzire de la naissance de Mollá Sadrá. D. P. 28; Asht. 27.

17. (Khalg). Risála fi Khalg al a'mál. Traité sur la creation des actes bumams. A qui en incombe la responsabilité ? Mollà Sadrà confronte les positions sunrités et les positions shi'ites issues de l'enseignement des Ima ns. Ed. lith. Rana d., Ténéran 1302. h. l., pp 371 à 377, et Téhéran 1305 h. l., avec le Kashi alfana id de 'Allameh Hilli, D. P. 17; Asht. 17; GAL 16

18. (Limayya). Magála fl limayyat ikbnsas al-Mintaga bi mande in mo ayyanın mena'l falk. Dissertation sur la question de savoir pourquoi le Zodiaque a le privilège d'un endroit determine de la

Sphère, Mss. D. P. 29; Asht. 28.

19 (Ma'ad). Risala fi l Ma'ad al jismani. Traite sur la résur rection corporelle. Ms. Cat. Mashhad IV, p. 201, nº 876, en marge des tolios 164 à 168 de la seconde partie d'un mai du Shifà d'Avicenne. Un autre court traité sous le même titre in Cat univ. Teheran III, 1, p. 322, nº 863, mais il pourrait ne s'agir que d'un extrait d'une autre œuvre de Mollà Sadrà. D. P. 35; Asht. 34. Cf. supra nº 9.

20. (Mabda'). Kitâb al-Mabda' wa l-Ma âd-Le Livre de l-Origine et du Retour. Cosmogonie et eschatologie. Mollà Hàdi Sabzavari a redigé egulement des gloses sur cet important tracté, éd. avec la lith, du texte, Téhéran 1314 h. l. Mss. D. P. 30 ;

Asht. 29; GAL 27.

M. Jalaloddin Ashtiyani signale qu'un ms. de ce traité, écrit de la main de 'Abdorrazzáq Lähiji, élève et gendre de Mollà Sadrá, se trouve dans la bibliothèque de Shaykh Mohammad. Hossyn Tabêtabá'î, l'initiateur de la nouvelle édition des Asfar, dont M. Ashtiyani fut hil-même l'éleve pendant plu-

sieurs années, à l'université théologique de Qomm.

21 (Mafatih). Mafatih al-ghayh Les Clefs du monde supra sen sible. Avec le commentaire des Osúl du Káfi de Kolayni et le Tafair, cet ouvrage de la maturité est éminemment représentanf de la philosophie de Mollà Sadrà et de la naute pensée shi'ite. L'auteur y traite, en philosophe 'irfani, de thèmes essentiels proposés par le Qoran et les badith des Imams, et pour la compréhension desquels les ennemis de la philosophie et de la gnose ne disposent d'aucune clef. L'ouvrage comprend 173 pages in-folio et a etc lith. à Téhéran (s. d.), a la suite du commentaire des Osul mina l'Kafi et avec les annotations marginales de Mollà Hâdi Sabzavari : D.P. 36 ; Asht. 35 ; GAL 5.

22. (Masba'tr). Kitâh al Masba'tr Le Livre des pénetratuais mitaphysiques. C'est l'ouvrage traduit ici. On trouvera ci-dessous, chap. m., les indications concernant le titre, le plan,

les commentateurs. D. P. 33; Asht. 30; GAL 2.

23. (Mazaber). Ketah al Mazaber al elâbiya fi asrâr al-'olûm al-kamâtiya Levre des formes épiphaniques concernant les secrets des communisances menant à la perfection spirituelle. Exposé d'ensemble des questions philosophiques et theosophiques sous l'angle de la vic spirituelle. Ed. lith. en marge du Kitâb al Mahda' wa'l-Ma âd, Tehéran 1314, pp. 232 à 338. Une nouvelle édition en a été donnée récemment, avec introduction en persan et des notes, par M. Jalaloddin Ashtiyâni, à l'occasion du quatrieme centenaire. (Publications de l'université de Mashhad), 1381/1961. D. P. 34; Asht. 33

24 (Mizáj). Risala fi l-Mizáj I raité de la complexion, formant l'un des thèmes de la science de l'âme (ilm al-nafs). Cat.

Mashhad rv, p. 143, nº 695. D. P. 32; Asht. 32.

25. (Motasbáhib). Motasbáhib al-Qurân Sur les versits métapho riques (ou ambigus, difficiles) du Quran. Cf. Qurân 3-5. Tres tot les spécialistes de l'hermeneutique qurânique ont étudie le cas de ces versets. M. 'Ali Naqu Monzavi qui a le premier, croyons-nous, signalé l'existence de ce traité de Mollá Sadrá, en rappelle la liste dans la notice qu'il a consacrer à la description de ce ms. (Cat. bibl. univ. Teheran I, pp. 192-194). Molla Sadrá traite la question du point de vue philosophique 'irjání, L'œuvre comprend six chapitres et couvre so pages d'un majmhi a (nº 870, copie en 1287 et 1296 h. l.) qui contient cinq risâla, dont les gloses de Mollà 'Ali Nuri sur les Shawabid robûblya (infra nº 34). D. P. 31; Asht. 31.

26 (Namel). Lettre adressee par Mollà Sadrà à son ami Molla Shamsa Gilani « J'ai envoyé cette lettre pour ra famille . » Autographe dans le ms. univ Tehéran nº 2608

D. P. 13

27 Námel veSadrá be ostád ekl nád Sayyed Mir Dámád Lettre de Molla Sadrá à son maitre Mir Damad (ob. 1040/1631)

M. Ashtiyanî a publié le texte de cette lettre à la suite de sa bibliographie (pp. 225-228, d'après le ms. Catalogue Mashhad IV, p. 109, nº 598, parmi différentes pièces transcrites à la suite du traité d'Avicenne sur la prophetie, R. si tibbàt al nobravat). Le texte est malheureusement incomplet (sans que l'on puisse dire si c'est Mollá Sadra qui n'acheva pas sa lettre, ou si c'est le copiste qui n'acheva pas son travail). La lettre débute par de multiples benédit tions appelées sur la personne de Mir Damad, une accumu atton d'eloges dont le moindre n'est pas la qualification de « Onzième Intelligence », et un émouvant hommage de reconnaissance du disciple envers le maitre. Moha Sadra soumet à Mîr Dâmâd sa critique des arguments que l'on produit en général à l'appui de la thèse qu'un corps, une réalité matérielle comme telle, ne peut donner l'existence à un autre corps. Il critique les arguments sous tous leurs aspects pour aboutit à cette position de thèse : qu'une substance n'est pas la cause d'une autre quant à ce qui en fait la substantialité, mais quant à l'acte d'exister. Il faut donc en artivet à la thèse sadrienne par excellence de la primaute de l'existence par rapport à la quiddite. On peut alors, par recoupement avec les autres ouvrages de Molla Sadrá, reconstituer à peu pres l'idée qui eût dominé la fin du texte inachevé. C'est la démonstration de cette thèse qui occupera la majeure partie du Kitâh al-Mashâ'ir présenté ici. La lettre à Mir Dâmad met en cause la conception même du monde physique chez les philosophes de l'époque. D.P. 38; Asht. 37.

28. (Qudà, Quzà). Risâla fi mas'alat al Qudà' wa'l Qudar fi of âl al bashar. Dissertation sur le problème du Decret divin et de la Destinée concernant les actes de l'homme. Ed. lith. Rasà'il, Téhéran 1302 h. l., pp. 148 à 237, avec des gloses de Mollà 'Ali Nûri,

D. P. 27, Asht. 26; GAL 11

29 (Judstya). Al-Kisalat al-quastya fi astat al-noqtat al-bisstya al-mosbira ila astat al-bowiya. Sur la science esoterique des lettres et la signification du point (M. Ashtiyanî met en doute l'attribution de l'œuvre). Ed lith, en marge du Kitab al-Mobila' wa'l-Ma'ād, Tchetan 1314 h. l., pp. 153 à 183. Mss. D. P. 20; Asht. 20.

30. (Sarayân). Sarayân nûr mojûd al Haqq fi'l mamjûdût La pinetration de la lumière de l'excistence divine dans les existants. L'image du titre est assez saisissante ; sarayân, c'est littéralement aussi « cheminement nocturne, voyage de nuit. » Bien que certains l'aient attribué à Mohsen Fayz, M. Ashtiyání ne met pas en doute que ce traité soit une œuvre de jeunesse de Molla Sadrà, du temps où il professait encore la métapl ysique des essences (donnant aux quiddités la préseance sur l'esester). Ed. lith. Rmå'il, Teheran 1302 h. l., pp. 132 à 148. Mss. D. P. 21; Asht. 21; GAL 28.

31 (Seb Asl) Risala ye Seb Asl Lei Tents Sources, traité rédigé directement en persan par Mollá Sadrá. De même qu'il avait eu à faire face à un apulisme extrémiste (supra nº 16), l'auteur aci fait face aux représentants de la religion legalitaire, les foqubé ou docteurs de la Loi, qui ignorent et refusent systématiquement la philosophie et la gnose. Nous y avons référé ci-dessus (ch.p. 1, n. 25, 27, 29). Molla Sadra met en œuvre les badith des Imâms pour montrer ce qui fait l'essence du shi'isme. Sa position est la même que celle de Haydar Amoli (vitte xive siècle). L'ouvrage a été edite récemment, à l'occasion du quatrième centenaire : Sadr al-Dîn Shirâzî (Mollâ Sadrà), Se 'Asl and bis Mathuawi and Rubâ iyât, ed. with introd. and notes by Seyyed Hossein Nasr (Publications de la faculté de théologie de l'université de Tehéran), 1380/1961. D. P. 22; Asht. 22.

32 (Sharh al Hidáyat). Sharh al Hidáyat al-aihtríya, Commentaire du Kitah al Hidáyat, œuvre de Athiroddin Abharí (ob vers 663, 1264). Traité général de philosophie. Sur ce commentaire de Mollá Sadrá, des glossateurs ont encore prodigué leur travail. Mawlawí Mírzá Moh. Hasan; Aghá 'Alí Modarris Zonúzí; Moh. Hádí Hosayní; Mírzá Abú'l-Hasan Jalveh; Mollá Nizámoddín ibn Mollá Qotboddín Sahálí (ob. 1161/1748); Bahrol 'Olům Abu'l-'Ayyásh 'Abdol-'Alí Mohammad ibn Nizamoddín (ob. 1235/1819-1820). Ed. lith Tébéran 1313 h. l. Mss. D. P. 24; Asht. 24; GAL 34.

33. (Shart al Osal). Shart al-Osal mma'l Kafi, Commentaire des Osal (Saurces ou première partie) du Kafi (Le Leure qui suffit) de Abû Ja'far Mohammad ibn Ya'qub Kolaynî (ob. 329-940). C'est un des ouvrages fondamentaux du shi'isme dundecimain, et parmi tous les commentaires qui en ont été donnés à l'époque safavide, celui de Mollà Sadrà se signale comme un monument de philosophie 'irfânt Il n'a malheureusement pu commenter que le Kitâb al 'Aql (Le Livre de l'Intelligence), le Kitâb al Tawbid et le debut du Kitâb

al Hoppet (Laure de l'Imáne), jusqu'au chap, x1, c'est à-dire un dixième environ de ce livre III. La mort n'a pas laisse à Molla Sadrà le temps d'achever, et l'ouvrage a'intercompt en plein essot d'un grand developpement, comme L Art de la fuçue de Hach Nous avons dit ci-dessus (chap. 1, 11, 5 et 21) les recherches que nous avons dejà consactees au Ketab al Hajjat, et notre projet de les publier. Ce commentaire de Mollà Sadrà est un monument de la pensée shi'ite. Tout ce qui fait l'emence du shi isme : la prophetologie et la gnoscologie prophétique, l'imamologie et la valayat comme charisme des Imams, la fonction initiatique de l'Imam, le parallélisme entre Horjat zábira et Hojjai batina conduisant a l'interiorisation de l'imàmologie, etc., tout cela est mis en œuvre par un philosophe qui ne perd jamais de vue la portée apirituelle de l'enseignement des Imams. C'est en même temps l'exegese imamite du Qoran qui y fructifie. Bien que Molla Sadra n'ait pas depassé le début du livre III, son commentaire, dans l'éd. lith. de Téhéran (s. d.) n'en comprend pas moins près de 100 pages in folio. Mollà 'Ali Nuri, ka encore, a ecrit des gloses sur certaines parties. Tout cels devrait être réedite, muni de tables et d'index. D. P. 24; Asht. 23; GAL 6.

34. (Shawabid). al-Shawabid al rubibiya fi'l manahij al-sulti-kiya. Les temans divins a interriger sur les unes de l'itinéraire philosophique. C'est un ouvrage où Mollà Sadrà résume excellemment l'ensemble de ses doctrines. Mollà Hadi Sabzavari a ét rit des gloses importantes sur l'ensemble du livre (ed. en marge de la lith), de meme, Molla 'Ali Nuri (ef. supra nº 25) et Aghà Moh. Rezà Qomshahi. En 1245/1829, un philosophe de l'époque qàdjare, Murza Abû'l-Qasim thu Ahmad Yazdi, à la demande du prince Mohammad Wali Mirza, fils de Fath 'Ali-Shah, a étable une traduction persane de l'ouvrage, qui est encore medite. Ed. lith. de l'original arabe, Teheran 1286 h. l., in-8°, 264 pages. Mss. D. P. 26; Asht, 26;

GAL 17.

M. Dânesh-Pajûh signale un autre livre, également inutulé al Shavabid al robobiya, qui serait également l'univre de Molla Sadrá, mais dont le texte differe de l'ouvrage mentionne ci-

dessus. Ms. Sepahsâlâr 6319/5 D. P. 25.

35 (Lafsir) Al-Lafsir Molla Sadrà a commenté un certain nombre de sourates et de versets du Qoran; la l'âtiba; la sourate a (al Bagara) jusqu'su verset 61; le verset du Trône

(Ayat ad-Karsi, 2.2)6), k verset de la Lumière (Ayat al-Nûr, 24:35); le verset 27:90 : « Tu verras les montagnes que tu crois mébranlables, marcher comme marchent les nuages » (cependant, comme en général Mollá Sadrá invoque ce verset à l'appui de sa thèse du mouvement intrasubstanciel ou barakat jambariya, et que le commentaire de ce verset n'en fait pas mention, certains pensent qu'il pourrait être l'œuvre de son fils, cf. Asht p. 212, n. t); la sourate 32 (a-l m, al sajuda, Padoration); la sourate 36 (Yû-sin); la sourate 36 (al mûyi'a); la sourate 57 (al badid, le fer); la sourate 62 (al jum'a. l'assemblée); la sourate 65 (al-talág, la tépudiation); la sourate 86 (al-táriq, l'etoile nocturne); la sourate 87 (al a'là, le Très Haut); la sourate 93 (al dobà, le matin); la sourate 99 (al zalzal, le seisme). Le l'afsir est d'un intéret inappreciable On peut dire qu'il est un monument typique de l'herméneutique gorânique conduite selon l'esprit de 'infin e shi'î. Il y aura lieu de lui consactet une étude attentive, voire de le comparet avec un autre Tafsir iriani malheureusement encore inédit : le Tufsir redigé en persan et intitule Latà if e ghayhi, œuvre de Sayyed Ahmad Zaynol 'Abidin 'Alawi, qui étut, comme Mollá Sadrá, l'éleve de Mîr Dàmâd (on lui doit aussi un monumental commentaire du Slufă' d'Avicenne). Mollà Alí Núri a écrit un certain nombre de gloses sur quelques parties du Tafsir de Molla Sadra Pour autant que l'on sache, la majeure partie, sinon la totalité, de l'œuvre de Mollà Sadrà en talsir a été éditée, par les soins d'Ahmad Shirazi, en une lithin-folio de 617 pages. Shiraz 1322 h. l. Mss. D. P. 9; Asht. 9; GAL 29-33.

36. (Ta'liqât... Shifa). Ta'ligat 'ala llâbîvât Kitâh al Shifa Gloses sur la metaphysique du Shifa' d'Aricenne En fait, ces gloses ne vont que jusqu'à la sixième magâla. Ed. lith. Téhéran 1403

h. l. D. P 12; Asht. 12.

37. (Ta'lique... Hikmut al Ishruq). Ta'lique 'ala Kitab Hikmat al Ishruq. Gloses sur le Livre de la 'Ibéosophie orientale de Sobrabardi. On ne suit pourquoi le titre est souvent donne comme a Gloses sur le commentaire (par Qotboddin Shirazi) du Kitab Hikmat al Ishruq w, car la quasi-totalité des Gloses (il y en a plus de 600) se rattache au texte meme de Sohravardi. Beaucoup ont l'étendue de véritables leçons magistrales. Le volume de l'ensemble égale plusieurs fois le volume du texte du shaykh al-Ishruq. Comme nous l'avons indiqué, nous avons pu

achever la traduction des Gloses se rapportant à la seconde partie de l'ouvrage, c'est-à-dire celle qui expose en propre la doctrine usbrâqi, et nous espérons pouvoir la publier conjointement avec la traduction du texte de Sohravardi [paru in Le Lure de la sagesse orientale, Ed. Verdier, Lagrasse, 1986]. De son côté, M. Jaláloddin Ashtiyáni se propose de donner l'édition critique du texte arabe (que, vues ses dimensions, nous ne pouvions inclure dans notre édition du Kitâb Hikmat al-Isbrâq). Jusqu'ici nous ne disposons que de l'éd. lith. en marge du texte. Téhéran 1315 h. l., et d'un usage malaisé. D. P. 11; Asht. 11.

38 (Tanqiya). Al-Tanqiya. Le Débroussaillement. Sur la

logique. Ms. personnel de D. P. 10; Asht. 10.

39 (Tasanwor). Risâla st l-tasanwor wa l-tasdîg De la représentation et de l'assentiment. Ed. lith. avec le Kitâb al-jawbar alnadîd de 'Allâmeh Hillî, Téhéran 1311 h.l. D.P.8; GAL 19

40 (Tashakhkhos). Risåla fi'l-tashakhkhos. De l'individuation Ed. lith. Raså'il, Téhéran 1302 h. l., pp. 120 à 132. Mss.

D. P. 7; Asht. 7; GAL 8.

41 (Wâridât). Al Wâridât al qalbîya fi ma'rifat al robûbîya. Les inspirations du caur concernant la connaissance de la divinité. Contient une belle page sur l'esprit de compromis de certains savants de l'époque, courtisans du pouvoir (pp. 257-258). Ed. lith. Rasâ'il, Téhéran 1302 h. l., pp. 238 à 278, Mss. D. P. 30; Asht. 38; GAL 12.

42. (Wojud). Risàla fi l wojud. Sur l être. M. Danesh Pajúh a porté sous ce titre un traité de Mollà Sadrà in Cat mss. fac. de

droit de Téhéran, p. 500 D. P. 40 ; GAL 10 (?).

Voici maintenant une liste d'ouvrages dont nous admettrons, avec D. P et Asht, que l'attribution à Mollà Sadrà ne peut être ni confirmée ni infirmée avant de plus amples recherches.

- 1. Adab al bahth wa'l monagara. GAL 36.
- 2. Risâla fî babth al-mobâlaghât. GAL 25.

3. Risâla fi bad' wojûd al-Insân.

4. Risâla fî tajrıd Magâlât Arıstû. GAL 21.

5. Hâshryat Anwâr al Tanzîl.

6. Resâla fî romûz al-Qorân. GAL 22 (supra nº 25 ?).

Risâla fî l-fawâ'id. GAL 20.
 R. al-Qawâ'id al malakûtîya.

9. Ruâla fl'l kofr ma'l-îmân. GAL 26. 10. Risâla fî'l-mabâhith al l'tiqâdîya. 11. Al-Masâ'sl al qodsîya (supra 11º 29 ?)

Il y a enfin deux catégories d'ouvrages pour lesquels l'erreur d'attribution ne fait aucun doute. D'une part, il y a ceux qui ont été attribués à Mollâ Sadrâ en raison probablement de l'homonymie, et qui en réalité appartiennent à Sadroddîn Mohammad Dashtakî Shîrâzî (ob. 903/1497; sur ce philosophe, cf. notre traduction des Mashâ'ir, n. 37). Ce sont les ouvrages intitulés: Ithbât Wâjib al-Wojûd, GAL 13; Hâshiyat Sharb al-Tajrîd; Shobhat al-jadhr al-asamm, GAL 18 (D. P. pp. 119-120; Asht. pp. 224-225) D'autre part, il y a ceux qui appartiennent au fils de Mollâ Sadrâ, Ibrâhîm: Hâshiyat al randat al bahîya; Sharb Lam a ye Shahîd e Thânî, c'est-à-due de Shaykh Zaynol 'Abidîn 'Ali, que les shî'ites honorent comme le « Second martyr », ob. 966/1559. Cf. Rayhânat II,

#### III. LE KITÂB AL-MASHÂ'IK

### 1. Le titre du livre.

pp 367 373, nº 729.

L'ouvrage présenté ici est celui dont le titre figure dans la bibliographie esquissée ci dessus sous le nº 22. Comme l'on pourra s'en rendre compte, c'est un petit livre d'une densité remarquable. Mollà Sadrà y discute tous les aspects de sa métaphysique de l'être; il rappelle comment il fut amené à renoncer à l'erreur de sa jeunesse qui le retenait captif de la métaphysique des essences, et à professer une métaphysique qui reconnaît à l'existence, à l'acte d'exister, la préséance sur la quiddité. L'opuscule permet, en outre, de pressentir le lien de cette thèse fondamentale avec l'ensemble des positions que notre philosophe assume ailleurs, et là même se révèle la structure qui certifie l'originalité de son œuvre.

Il n'est pas simple du tout de traduire le titre de ce petit livre en une langue occidentale. Ce n'est pas que le mot masha'ir, pluriel de mash'ar, offre en lui même des difficultés insurmontables; mais son insertion dans le titre d'un livre comme celui-ci lui donne une portée allusive, qu'il fallait san vegarder autant que possible dans la traduction. Chacun des chapitres du livte est désigné comme étant un mash ar ; d'où l'intitulation kitáb al-Mashá ir. Mollà Sadrá n'en donne d'autre explication que celle-ci . « C'est ce dernier mot que j'ai choisi pour le titre, parce qu'il y a une correspondance entre le sens caché et l'apparence extérieure » (§ 4 in fine). L'intitulation repose donc sur une interpretation que l'on beut, semble-t il, reconstituer de la manuere suivante.

La racine sh r connote le sens de percevoir, plus exactement de s'apercevoir de quelque chose, d'avoir le sentiment de quelque chose; al-ibo'ar bi dhâti hi, c'est le sentiment qu'un ette a de soi meme, sa conscience de soi. Le nomin pasis mash'ar (ism al zarf, nom du « vase », c'est-à-dire du temps ou du lieu qui renferme l'action), désigne l'otgane qui renferme cette perception, le lieu ou elle s'accomplir. C'est pourquoi, dans la langue courante, le mot mash ar, avec son plutiel mashà ir, designe les cinq aens (la vue, l'ouie, etc.) comme votes d'entree, de penetration, d'admission du monde exterieur dans la conscience (rapprocher des termes tels que prise de conscience, prise d'act). Mais à partir de là, le mot prend un sens spécifique dans l'usage teligieux, qui finalement nous permet de comprendre l'allusion de Molla Sadra

Comme l'explique Lane (un Arabie-English Leacon, Book I, p. 1562), mad ar ma'lam signifie. « A place where a thing is known to be, whit do land A place of the performance of religious services. » Cette seconde signification nous réfere au verset gorânique (2 104) : « Lorsque vous revenez du mont 'Arafat, memorez Dieu à al Masl'ar al barâm, n Ces dermets mots designent Mozdalifz, une colline entre 'Arafat et La-Mekke, où les pelerins sont invites à accomplir une mémoration (dhikr) de Dieu. Ici, le mot mash'ar connote l'idée de memorial, monument sacré, sanctuaire. D'où l'on passe à l'explication du mot mashà ir comme équivalent de ma âlim (Lanc, op. cit., Steinyass, A Comprehensive Persian English Dir.) tionary, s. v.) et signifiant, par extension, les tites religieux, les ceremonies et pratiques du pelerinage, tout ce qui est Exé comme un signe d'allégeance envers Dieu, tel que l'arrêt au mont 'Arafat, la circumambulation autour de la Ka'ba. Bref, le meme mot désigne les tites et les cétemonies, et les lieux ou ils sont accomplis.

Nous passons ainsi de l'idée d'un lieu par lequel peutire la connaissance, à l'idee d'un lieu, d'un sanctuaire, ou l'on

penelre pour pranquer un rite religieux. Les commentures mystiques du verset gorânique en question sont suns doute la meilleure voie pour refaire le ta'un! qui explique l'intitulation choisie par Molla Sadra. C'est ainsi que nous lisons dans les La unlât de 'Abdorrazzaq Kashani (ouvrage attribue, comme on le sait, à Ibn 'Arabi), a Memorer Dieu à al Mash ar albarâm, c'est à dire contemplez (soyez presents à) la Beaute de Dieu dans ce secret de l'Esprit (surr rubi) qui est appelé l'arcamm (khaji). Car le direct (la mémoration) en cette station (magari), c'est la contemplation, et le mash ar est le receptacle (maball) de la consecience (sin ur) de cette Beaute dont l'accès

reste inviolable à tout ce qui est autre 40 %

Math ar désigne donc ici le « temple interieur » et la partie la plus secrete de ce temple (en latin les penetrales), c'est-à dire la conscience spirituelle la plus secrete, le fond le plus intime, l'areanum de cette conscience qui est, en sa protondeur, transconscience, le secret (surr) de l'Esprit Mash ar est ici le sanctuaire par lequel pénetre la Beaute divine, ou s'accomplit le dèter contemplatif. Il est donc bien set la correspondance spirituelle, interieure, esoterique, du sanctuaire, memorial sacré (al mash'ar al baram), où les peletins mont invites a stationner au retour du mont 'Arafat. Il semble donc que s'élocide ainsi l'explication allusive donnée par Mollá Sadrá. Traduire par le « Livre des sanctuaires de la connaissance » eut donne au titre une résonnance sacrale que le livre ne comporte pas. Dire « les lieux de la connaissance » eut été exact, mais on eût peut-être ainsi eveillé l'idée d'une simple topique de la connaissance, et l'on serait reste au dessous de l'allusion. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée de mash'ar comme « heu de penetration » ou penetre la connaissance pour le philosophe, où pénètre la Beaute divine pour le mystique, ou penêtre le pélerin pour accomplir les rites de son pelezinage. C'est pourquoi finalement, le livre de Mollà Sadrà traitant essentiellement de la méraphysique, nous nous sommes arrête a cette traduction, sous reserve de trouver mieux un jour : Le Livre des penetrations metaphyriques

## 2. Le plan du livre.

Ce plan est, à vrai dire, quelque peu déroutant. L'auteur prend soin de nous expliquer, des la tin du prologue (§ 4), comment son livre sera construit : il y auta une introduction

(une ouverture, fâtiba), et il y aura deux managif (lieux de statuonnement) comprenant chacun plusieurs marba'ir. Autrement dit deux grands chapitres subdivises chacun en plusieurs sections. Or, il n'en va pas du tout ainsi. Que s'est-il passe? Mollà Sadrà, entrainé par l'elan de sa redaction, a-t-il oublié le plan annonce? Ou bien, parti pour écrire un livre de dimensions plus considérables, a-t-il dû y renoncer et faire beaucoup plus court? On peut en effet constater que les ques tions annoncées dans le § 4 du prologue, sont tort loin d'avoir été toutes traitees. Et si l'on se reporte à la partie finale de l'ouvrage, on constate que celles de ces questions (autres que le problème de l'être) qui ont été traitées, l'ont été de façon extrêmement rapide. Les pages finales accumulent les allusions, comme si l'auteur se trouvait dans la nécessité d'en finit

au plus vite.

Quoi qu'il en puisse être, l'ouvrage se présente en fait comme ceci : il y a un prologue sans titre (§ 1 2 4) : vient ensuite l'annonce d'une introduction portant un titre général, laquelle, est il precise, va comporter plusieurs masha ir Ot. apres avoir écrit le Fremier Mash ar, l'auteur a continué en suivant jusqu'au buitibut, oubliant que l'introduction aurait du finir quelque part, et qu'ensuite aurait du venir le premier des mawaquf annonces. L'auteur a composé en fait huit masba'ır. dont la numérotation se suit, mais le plan primitif ayant été disloqué, la longueur respective de ces Mashá'ir est d'une inégalite un peu choquante. Le premier et le deuxième sont extrémement breis. Le troisième est partagé entre plusieurs « témoins », le quatrième entre plusieurs questions. Le cinquieme et le sixième ne comportent pas de subdivisions. A la fin du septieme que se partagent encore plusieurs « témoins », nous avons atteint les deux premiers pers du livre. A lui seul, le huitieme mash'ar couvre le dernier tiers. A son tour son organisation est un peu deroutante. Il comporte un premier mash ar tres bret, puis un second qui se subdivise en trois voies (mmlå)), dont chacune à son tour se ramifie en plusieurs mas bà'tr. Un « sceau » finalement vient clore le livre. Cette critique ne vise, bien entendu, que l'architecture de l'ouvrage. Quant à la progression philosophique interne, elle est tout à fait sausfaisante, comme on peut l'attendre d'un maître parfaitement sûr de la voie qu'il suit.

Aussi bien est-il possible, sinon d'y répondre avec certi-

tude, du moins de poser de façon sensée la question de savoir à quel moment de sa vie Mollà Sadrà a redige cet opusi ule si important pour sa doctrine de l'etre. Nous relevons quelques allusions personnelles. Par exemple, dans le prologue, au début du § 3. l'auteur, en s'adressant à ses « freres », refere aux livres et traites (kotob ma rasă il) qu'il a composes antérieurement. Ailleurs (§ 85) il tait allusion au temps de sa jeunesse, où il professur la metaphysique de l'essence à la taçon des péripatéticiens. Les termes dont il se sert pour rappeler comment il l'abandonna, correspondent remarquablement à ceux dont Sohnourdi se sert pour dire comment lui même renonça aux doctrines des peripateticiens en cosmologie (cf. notre traduction, n. 44). Ailleurs encore (§ 130), Molla Salra réfere aux nombreux ecrits ou il a déja répeté jusqu'à sonété les mêmes. arguments. Enfin, plus important encore, en rappelant (§ 112). que la forme d'intellection, c'est-a-cire la chose intelligée (ma qid), ne fait qu'un avec le sujet qui intellige ( âgil), il fait allusion « a la preuve qu'il a plu a Dieu de nous inspirer ». Or, nous avons rappele ici meme au debut (supra p. 10, n. 2) la recente decouverte d'une annotation marginale de Molla Sadra a ses propres Asfar, precisant que cette inspiration (d'oul'influence d'al-Farabi ne fat peut-etre pas completement absente) « lui etait venue, au lever du soleil, le vendredi 7 Jonada I de l'an 1037 de l'hégire (1628), alors qu'il avait 58 ans » Il semble que l'on puisse en conclure que le Kitàh al Masha ir est postérieur à cette date. Mais en sera t il de memepour tous les ouvrages où figure la meme doctrine cosmologique 2 (elle figure nommement, par exemple, dans le commentaire du Kitáb al Hojjat des Osid al Kafi de Kolayni). Ou bien la repartition vraisemblable de sa bibliographie au long des années impliqueran-elle, en certains cas, que la mention de cette doctrine résultât de corrections posterieures? Autant de questions auxquelles on ne pourra repondre avec certitude, que lorsque les études sadriennes acront un peu plus avancées.

### 3. Les commentateurs.

On a énormément travaillé sur ce petit livre de Molla Sadrà Shiràzi, tout particulièrement à l'épaque queljère. L'extreme concision du style et la dittu ulté des questions traitées expli-

quent suffisamment le zele des commentateurs et des glossateurs, dont tous ou presque tous étaient des professeurs, qui prirent tout à tout le Kitâb al Masha ir comme text book. Nous pouvons dire iet encore, après en avoir lu une grande partie, qu'aucun de ces commentaires ne manque d'interet. Comme nous le disions plus haut, si nos savants shi'ites avaient alors disposé de periodiques, c'est là qu'ils auraient public, sous forme d'articles, bien des gloses domant une tournure nou

velle aux questions débattues.

Certes, un exposé complet des questions posées par Le Livre des penetrations metaphysiques aurait suppose l'exploitation de tous ces travaux. Nous aurions été entraine à un grand livre en français de plus de mide pages, au risque d'aboutir tres longtemps après la célébration du quarrième contenute. C'est que l'on ne compte pas moins d'une dizaine de commentareurs. et d'interpretes. Un certain nombre de leurs gloses figure en marge de l'édition lith, du Kitah al Mashâ'ir, parue à Teheran. en 1315 h. l. Malheureusement, comme il était d'usage à l'epoque, le texte de ces gloses court, en marge et dans les interlignes, dans tous les sens de la page ; on a meme intercalé des feutliets supplementaires, hors pagination, les dietus lectionis et les aigles representant les aignatures des auteurs sont d'une clarté assez precaire. Bref, l'ensemble torme un fouillis inextricable, dans lequel on ne commence a se reconnaitre qu'apres une longue familiarisation. D'après la page finale du majmu'a lith à Teheran en 1315, et comprenant le Kitab al Masha er survi du Ketáb al Hekmat al-arskiya, l'edition contient un choix de gloses des auteurs suivants. Mollà 'Ali-Nuri, Molla Isma'ıl İspahanı, Mirza Ahmad Ardakanı Shirazî, Mirzá Abi 'i Hasan Jalveh. Mais nous avons pu constater que l'edition en contient aussi d'autres auteurs. C'est pourquoi. outre l'édition et la réedition des ouvrages de Molla Sadrà, c'est également l'édition de tout ce materiel qu'il conviendrait. que nos amis iraniens entreprennent.

Voici la liste des commentateurs, glossateurs et traducteurs

identifiés jusqu'ici :

r) Mayht Altmad Altrà I (ob. 1241-1826), l'éminent fondateur de l'école dite shaykhie dans le shi'isme duodecimain, et qui se caracterise par la volonté de restaurer et de developper l'enseignement intégral des saints liminis!" Les dimensions de ce commentaire sont si considérables (271 pages gr. in-81 dans l'edition lithogri de Tabrit) qu'il y aura lieu de li i consacrer une étude particulière, en fonction de l'ensemble de l'école shaykme et de la place de celle ci dans la tradition thésophique shi'ite. Quant au sens de cette tradition, l'apparition de Shaykh Ahmad Ahsa'i et de ses continuateurs fut extremement significative. Ils furent malheureusement victimes d'incomprehensions grossières, car leurs hautes doctrines ne sont pas toujours d'un accès facile. Mais si heaucoup, jadis, leur firent opposition sans en avoir jamais rien lu, tous ceux qui aujoutd'hui ont vraiment lu les livres de cette école, teconnaissent qu'ils ne contiennent rien qui ne s'accorde avec

l'enseignement des Irrâms et ne soit fonde sur loi.

Aussi nous fallait il, malgré les limites que nous devions nous imposer, faire ici une place apéciale au commenta re de Shayich Ahmad. Bien que nous ayons çà et là referé aux autres commentaires, celui de Shaykh Ahmad est le seul sur lequel nous ayons insisté dans les notes accompagnant notre traduction. Il nous tallait en eifet clairement repérer, à propos de la metaphysique de l'etre, par ou passait la ligne de demarcation entre deux penseurs shi'ites du rang de Molla Sadra et Shaykh Ahmad Ahsa'i, que par ailleurs la gnose sh'ite rapproxhe comme deux esprits d'une meme famille. Nous croyons avoir pu très brievement indiquer l'essentiel (cf. encore infra IV). Ce n'est pas un hasard que Shaykh Ahmad ait consacré tant de travail à commenter longuement deux œuvres telles que le Kitab al Masha ir et le kunh al Hikmat al arshiya. Ces commentaires n'ont nullement le ton d'une refutation hargneuse. On ne saurait parler d'une mésestime de Shaykh Ahmad a l'egard de Mollà Sadrà ; il lui arrive meine d'être d'accord. Il fandrait plutôt parler d'un redressement, de la restitution et rectification d'une pensée shi'ite à laquelle les préoccupations et les presuppositions de Mollà Sadrà infligent certains gauchissements que dénonce le shaykh. Pour tout chercheur en philosophie religieuse, texte et commentaire prennent ici l'allure d'un dia ogue passionnant44.

C'est pourquoi il apparaît împossible de sonscrite au jugement qu'un autre eminent commentateur des Maibà ir et de la Hikmat 'arrhija, Mollà Isma'il Ispahânî (cf. encore infra) emet en tête de son commentaire de ce second ouvrage (cf. signa bibliographie u° 9)\*. Molla Isma'il s'exprime en termes tres élogieux et respectueux pour la personne de Shaykh Ahmad Absă'î, dont il ne nie par qu'il ait, dans ses autres œuvres, fait preuve d'une comprehension supérieure des problemes. Mais ses commentaires de Mollà Sadrà seraient en fait un denigrement continu, et cela, estime Mollà Isma'îl, parce que Shaykh Ahmad ne comprenait pas très bien les termes techniques (utiliabât) des philosophes, et se meprend sur la signification des

mots et la portée des expressions.

Voilà qui est certainement un peu trop vite dit Car il apparaît bien, à la lecture, que Shaykh Ahmad eut pariaitement conscience des différences qui marquent le vocabulaire technique des bikama et le sien propre. Ses critiques sont moti vées, non parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il comprend tres bien la différence dont il s'agit (nous pensons l'avoir relevé à propos de la notion de Ami, et de la différence entre Ami fi'll et Ami mafiuli dont depend ce qu'il faut entendre par mabdat al-mond, cf. notre traduction, n. 122). Quant à son propre vocabulaire, il est difficile, certes, et il faut un peu de temps pour se familiatiser avec lui ; ce n'est tout de même pas insurmontable. Mollà Isma'il avait-il, de son côté, fait cet effort.

Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est à quel point le vocabulaire de Shaykh Ahmad Ahsa'î et ses prises de position procédent d'une adhésion absolue à l'enseignement des Imams, dont les *badith* ne se signalent pas toujours, non plus, par une extrême facilité. Que l'on se reporte aux toutes dernieres lignes de son commentaire des Masbà ir, lesquelles récapitulent ses positions : « Sache qu'il n'y a pas de rapport de filiation entre l'auteur [Molla Sadrá] et moi-même, si bien que je fais suivre ses propos de leurs repliques. Toutefois l'auteur disserte selon le goût des soufis et des philosophes, tandis que moi-même je disserte selon le gout de mes maitres, les sunts Imams qui sont nos Guides. Comme l'a dit l'Emir des croyants : celui qui s'en va vers d'autres sources que nous c'est-à-dire professe d'autres doctrines], s'en va vers des sources troubles qui se déversent les unes dans les autres, Celui qui s'en vient vers nous [professe nos doctrines], s'en vient à des sources pures qui coulent de par l'ordre de Dieu et qui jamais ne tarissent...»

La citation incluse dans ces dernières lignes forme la conclusion d'un long badith dans lequel le sixieme Imam, l'Imam Ja'far Sàdiq, rapporte ce propos du premier Imâm<sup>11</sup>. Et ce

propos conclut une longue herméneutique montrant le sens des versets goraniques relatifs à l'A râf (7.44-46) : les hommes qui sont sur l'A'raf, ce sont les Imams, ou plutôt les Imams sont eux mêmes l'A'râf (ils sont à la fois ce par quoi la chose. est connue et la chose connue elle-même, l'imámologie s'annonce comme theophanie). Mollà Sadrà a lui-meme ectit sut ce badith un commentaire très dense 11. Reférant allusivement au badith où le Prophète énonce les sept profondeurs ésotériques du Qoran, il montre que l'« eau pure » dont parle ici l'Imam, est le symbole de la connaissance qui jaillit de l'inspiration. divine, sans l'intermédiaire d'un maitre humain. Et telle est la connaissance qu'ont les Imâms de ces profondeurs ; aussiest-ce à elle qu'il faut puiser directement. En revanche, l'« eau trouble » qui se déverse d'un vise dans un autre, est le symbole d'une connaissance qui résulte d'un taglid, de l'acquiescement à l'opinion d'un maître humain, voire d'un conformisme. On a l'impression parfois, que si deux siècles. de distance ne les avaient pas empêches de dialoguer in concreto, deux penseurs comme Mollá Sadrá et Shaykh Ahmad Absa'i auraient pu préciser entre eux bien des choses, concetnant leurs positions respectives. Il reste que nous voyons Shaykh Ahmad adresser le reproche de s'exprimer « selon le goût des soufis » à un Mollà Sadrà qui avait écrit le Kasr. asnām al jātiliya (supra bibliogr nº 16). D'autres reprocheront à Shaykh Ahmad lui-meme un crypto-soufisme. Et nous sommes ainsi ramenés par ce commentaire à des questions fondamenta es qui sont le drame inténeur du shi'isme. Elles avaient été déjà excellemment posées par Haydar Amoli, mais elles dehordent le cadre de ce que nous pouvons développer ici#

2) Mollà 'All Núri (ob 1246/1830), plusieurs fois déjà nommé ici (cf. supra bibliogr. n° 10 et inira trad. n. 24) et dont l'influence fut si grande, tant par ses livres, ses commentaires sur les œuvres de Mollà Sadrà, que par son enseignement et les élèves qu'il forma. Un certain nombre de ses gloses figurent en marge de l'éd. lith. Téhéran 1315 h. l.

3) Mullà Muhammad Ja far Langarůdî Lâbîjî, élève de Mollà 'Alî Nûrî et dejà nommé ici (cf. trad. n. 24) M Jaláloddín Ashtiyânî prépare l'édition de son commentaire des Mashà ir

4) Mullá Isma'îl Ispabâns (ob. 1277/1860), elève également de Mollá 'Ali Nuri (cf. traduction, n. 24), et dont on vient de

rapporter et dessus l'opinion concernant les commentaires de Shaykh Ahmad Ahsa'i. Ses gloses figurent en marge de l'ed.

lith. Téhéran 1315 h. L

5) Mirzá Almad Ardakául Stirázt, auteur d'un commentuire intitulé Nur al basa'ir fl. ball mosbhilát al Masha'ir. Lumtere des intelligences pour la solution des dissituites des Masba'ur. Pour le ms. de ses gloses, cf. Dinesh Pajuh, Cat. mss. univ. Léhéran III, 1, p. 245. Pas de dates biographiques precises, mais on suit qu'il travaillait à Shiraz en 1225/181015. Shaykh Ahmad Ahsa'i cite frequeniment dans son commentatre les hishiyat ou les ta figat de Molla Ahmad Yazdi sur les Maska ir. Peut-être s'agit-il du même personnage? En eliet, une glose relative au \$ 126, par exemple, once par Shaykh Ahmad (ed Tabris p. 221) figure identique dans la lith. Téhéran, p. 91, sous la signature Ahmad (cf. trad. n. 92 ainsi que la n. 60). Cependant la lith. Teheran temble faire une difterence entre les deux signatures Ahmad et Mirzá Ahmad. Il faudrait comparer toutes les citations faites par Shaykh Ahmad Ahsā'i avec le ms. mentionne ci-dessus. Nous laisserons done pour le moment la question en suspens<sup>14</sup>. En tout cas, il ne faut pas contondre ce commentateur des Mashà in avec un autre Ahmad Ardakanı Shirazi, établi a Yazd, qui se signala par son. attitude desagreable envers Shaykh Ahmad Ahsa'i, pendant les ar nees ou celui ci rejourni à l'azd, tandis que tous les autres Mollas avaient fuit au Shaykh un accueil triomphal\*.

6) Mollà Zaynol 'Abidin ibn Muhammad Jusad Nuri Son commentaire des Mushà ir intitule Daw al Manàgir, Eclairement des perspectives, forme un livre important de 190 feuillets (380 pages); cf. Cat. Majlis II, nº 99. Quelques extraits en

figurent en marge de la lith. Téhéran 1315 h. l.

7) Mirză Abu I Hasan Jahre (1238-1822-1314/1896). Fils de Sayved Mohammad Tabătabă'i, descendant de Mirză Rafi'oddin Nă'ini, le maitre de Majhsi, Mitză Abu'l-Hasan fut une figure typique de savant sii, ite iranien du siecle detmet. Il fut professeur pendant quarante ans a la Madram Dâr al-Shitâ, à Téhéran; son influence fut considérable (Ct. Kaybanat 1, p. 273, 11º 673, et inpra, bil hogr 11º 10). Ses glores figurent en marge de la lith Téhéran 1313 h. l. Cf. aussi Cat. Majlis 11, 11º 101.

8) D'autres gloses sont signalées comme étant l'œuvre de Shoykh 'Abdurrazguq (sans plus de precision; s'agiruit il de 'Abdorrazzáq Láhíjí, élève et gendre de Mollá Sadrá?) Cf. 'Abdol-Hosayn Ha'erí, Cat. Majl.s rv., p. 203, le nº 1485, sous lequel est porté un ms. des *Mashà ir* contenant en marge les gloses de Mollá 'Alí Nûrí et de ce Shaykh 'Abdorrazzáq.

9) Une paraphrase persane des Masha ir a éte donnée récemment par M. Gholám Hosayn Ahani, à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Molla Sadra (Publications de la faculté des lettres d'Ispahan, n° 4). Ispahan, 1340 h. s. Il s'agit d'une paraphrase plutôt que d'une traduction proprement dite, l'interpréte insérant dans le texte quelques développements explicatifs personnels.

## 4. La version persane commentée.

10) Nous en arrivons finalement à la grande élaboration en langue persane publiée dans le present livre, et qui est l'œuvre du prince Badî' ol Molk Mirzâ 'Emâdoddawleh (nous conserverons sei cette transcription d'usage courant, qui correspond à la prononciation persane). Le prince Badi' ol-Molk Mirzà était l'arrière-petit-fils de Fath 'Ali Shah Qâdjâr, qui regna sur la Perse de 1797 à 1834. Il precise lui-meme sa genealogie en se nommant, selon l'usage, en tête de son œuvre (cf. texte p. 74, lignes 9-10): Badi' ol Molk 'Emâdoddawleh, ibn hmádoddawich Imám Qolí, ibn Mohammad 'Alí, ibn Fath 'Ali-Shah Qadjar. Malgré la bonne volonté avec laquelle les représentants de la famille Dawlatsháhî ont accueilli nos questions, nous n'avons pas encore pu préciser les dates exactes de la naissance et du décès de notre prince-philosophe. Il est vraisemblable que la première soit à situer aux confins de la première et de la seconde moitié de notre xix<sup>e</sup> siècle. En tout cas, comme a bien voulu me le confirmer Mme Mehrangiz Dawlatsháhí, l'arbre généalogique s'etablit bien ainsi : 1) Fath 'Alî-Shah Qadjar. 2) Mobammad 'Alî Mirza, fils de Fath 'Alî-Shah, qui prend le nom de Dawlatshah, désormais patronyme de la famille. 3) Imám Qoli Mirza (ou Manutchehr Mirzá) 'Emádoddawleh Ier. 4) Badî 'ol Molk Mirza 'Emâdoddawich II, l'un des onze fils de 'Emadoddawich I'. La descendance directe est encore représentée de nos jours par son petit-fils, 'Emmådoddawleh IV.

Le prince Badi' of Molk Mîrzâ, par sa culture philosophique et théologique, la formation philosophique dont ses

éctits temogrant, ne le chée en tien aux savants professionnels qui ont eté mentionnés ci-dessus. C'est une noble figure qui fatt honneur a l'aristocratie persane du siècle dernier. Il nous apprend encore dans le prologue de son livre qu'il avait. étudié le Kitáb al Masbá ir de Molla Sadrá sous la direction d'un maître eminent, auquel il prodigue les qualificatifs de tespect, le modarris (professeut) Agha Mirgà 'Ali Akhar Yazdi. Ce sont les fruits de cet enseignement, de ces explications et de ses propres investigations, qui se trouvent recueillis dans sa traduction persane commentée, à laquelle il donne le titre de 'Emad al Hikmat, La Pelier de la philosophie (ou de la sagesse), parce que, dit-il, il y est traité avant tout du problème de l'être, et que le probleme de l'être est le pilier de la philosophie. Il est permis aussi de voir dens ce titre quelque discrète allusion à son propre nom honoritique, 'Emadoddawich, pilier de l'Etat. En tout cas, notre prince-philosophe a accompli là un excellent travail. Il a traduit fidélement le texte de Molla Sadra en un persan clair et simple. Mais il a fait plus. Ce texte est d'une concision bien connue; la portee d'un terme technique, les references aux positions prises par d'autres philosophes, aux problèmes à l'ordre du jour, ne sont le plus souvent invoquées que de façon allusive. Le traducteur persan en a explicité la plus grande partie, conjuguant avecbonheur le travail de traduction et le travail personnel. Il en résulte que le texte de Molla Sadrà, hérisse de difficultes, devient ainsi, grace à cette elaboration persane, le meilleur guide pour introduire l'étodiant iranten de nos jours aux problemes de l'ontologie traditionnelle.

Notre prince-philosophe n'a point limité sa production à ce commentaire des Masha'ir. On lui doit aussi un traite de méta physique soufie, sous la forme d'un commentaire en persan de la Risalat al-Dorrat al fákhira de 'Abdorrahman Jámi tob. 808, 1402). Cette œuvre méritera t egalement l'edition. Elle est contenue dans le meme autom qui sera decrit ci dessous, et fut achevée le mercredi 9 du mois de Safar 1308 h. l., 24 septembre 1890. Nous avons là enfin une date précise pour la hiographie de Hadi' ol Molk Mirrà. Or, nous avons mentionné ci dessus (chap tes p 27) que l'éminent Mollà Aghà 'Alî Zonûzî rédigea, l'année même de sa mort, en 1307, 1889, un important ouvrage de philosophie en persan intitule Budà'i al bikam, en reponse à sept questions que lui

avait posées Badí' ol Molk Mirzá". De son côté, celui ci devait être alors en plein travail, puisque c'est l'année suivante

qu'il acheva la rédaction de son commentaire de Jámi.

Ce minimum de tenseignements sur sa personne et son œuvre, joint à la liste des commentateurs invoqués ci-dessus, permet de coordonner tout un ensemble de travaux et de recherches provoques en Iran par Le Luvre des pénétrations méta physiques. Les années à venir nous permettront, on l'espère, d'étoffer ces renseignements, et de « pénétrer » plus avant les problèmes qui ont occupé nos penseurs et le sens de leurs préoccupations.

# 5. Le plan de la présente édition.

L'éditeur et traducteur français peut bien ayouer qu'il réalise ici même un vieux projet formé depuis l'époque, déjà lointaine, où l'œuvre du Shaykh al Ishraq, Sohravardi, le guidait vers celle de Molfa Sadra Shîrazî, et qu'il lui devint impossible de séparer le culte de l'un du culte de l'autre. Chaque philosophe connaît au cours de sa vie ce genre de tencontre. De longs séjours en iran ont achevé de le convaincre d'un certain nombre de choses. C'est que ces temps-ci, beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années, se rencontrent de jeunes philosophes s'intéressant à Mollà Sadrà. La nouvelle édition de son grand-œuvre signalée ci-dessus (bibliogr nº 10), l'idée de célébrer le quatrième centenaire de sa na ssance, les publications preparées à cette occasion par la faculté de théologie de l'université de Téheran, aussi bien qu'à Mashhad et à Ispahan, se présentent comme autant de symptômes, sinon d'une renaissance déjà accomplie, du moins de l'aspiration à une renaissance des etudes de métaphysique traditionnelle, telles qu'elles peuvent correspondre aux attentes de nos jours.

C'est de ces attentes, précisément, que nous a fait prendre particulièrement conscience l'expérience d'un enseignement de philosophie islamique à la faculté des lettres de l'université de Ténéran, en nous faisant pressentir que l'œuvre de Mollà Sadrà, en sa diversité et son ampleur, avait en quelque sorte une valeur récapitulative pour les problèmes qu'il s'agit de poser en termes nouveaux, si la culture spirituelle traditionnelle doit surmonter le choc de ce que l'on appelle la modernisation de la vie. Et cela, parce que les faits de cette modernisation

même débouchent sur des perspectives métaphysiques, devant lesquelles on ferme les yeux, ou bien l'on balbutie, quand on ne se livre pas à des improvisations bruyantes, parce que les catégories de la pensee moderne sont impuessantes à les dominer.

Certes, le présent opuscule est, par au briéveré, tout juste une propédeutique. L'se situe au cœur d'un problème que la philosophie a discuté pendant des siècles, et dans lequel l'homme moderne bâtif ne voit peut être qu'une logomachie, sans s'apercevoir qu'il le résout sans le savoir, dans ses pensées et démarches de chaque jour, pour son salut ou pour sa perte. Car ce qui est l'enjeu du combat mene par la métaphysique de Molla Sadrà contre le règne des quiddires, ce n'est ni plus ni mouns que le sens de l'individu et de l'individuel. Or, notre vie sociale est par excellence le règne des quiddités : il faut absolument classer un être, lui accoler une étiquette, le grouper sous une intitulation ( anwân) qui ne peut être celle de son acte diposter, par lequel il est lui-meme et rien d'autre. Molla Sadrà nous conduit a réfléchir sur le sens et la fonction. de ce verbe être (cf. infra tv., 1), lequel se presente ditteremment en arabe et en persan.

Et justement, comme l'esquisse bibliographique ci-dessus l'a montré, les œuvres de Molla Sadrá sont presque toutes rédigées en arabe classique, ce qui crée aujourd'hui une difficulté très grave pour nos étudiants iraniens, autres que ceux de la faculte de théologie. C'est à cette première difficulté que remêdie un travail du genre de celui de Badi' ol-Molk Mirzà, en expliquant au fur et à mesure, en bon petsan, les termes techniques difficiles, les allusions énigmanques. Il faudrait multiplier de genre de travaix, comme on a commencé de le fatre récemment, en rééditant certaines œuvres théologiques shi'ites fondamentales, accompagnees d'une traduction

persane.

Mais il y a plus. J'ai été frappé par le cas de jeunes Iraniens ayant étudié la philosophie en Occident, sans avoir prealablement connu leur philosophie traditionnelle, et éprouvant des lors toutes sortes de difficultés, lorsqu'on leur demandait d'exprimer le contenu de textes comme ceux de Molla Sadrá, en une langue occidentale moderne. De notre côte, pour traduire certains termes courants dans les idéologies occidentales modernes, nous rencontrons des difficultés parfois insolubles.

Comment espérer discuter ensemble de problèmes philosophiques communs, si nous n'avons pas un vocabulaire philosophique commun? Et comment éviter les improvisations hâtives et maladroites, si nous ne prenons pas les termes dont nous nous servons, à l'origine même qui les fit éclore?

Il y eut un moment où s'élaborait, en fait, une langue philosophique commune, lorsque, au xir siècle, certaines œuvres philosophiques furent traduites de l'arabe en latin. Depuis lors, la pensée de l'Orient islamique a conservé en le développant, en l'amplifiant et en l'enrichissant, certes, le lexique avicennien, par exemple. En Occident, le langage philosophique a évolué en suivant sa propre ligne, en correspondant à des problèmes qui n'apparaissaient pas à l'horizon de la pensée orientale, mais on perdait de vue, en revanche, beaucoup d'autres problèmes qui se sont maintenus à l'horizon de la pensée humaine, grâce à cette tradition orientale dont Mollà Sadrà est éminemment représentatif. Il ne s'agit pas de tra duite Mollà Sadrà en latin du xiic siècle. Mais pour le traduire en une langue philosophique moderne, il ne faut pas ignorer complètement le latin du xire siècle, parce qu'après tout, le vocabulaire philosophique moderne est sorti de la scolastique latine médiévale. Des textes comme ceux de Molla Sadra et de ses continuateurs, rendent un son nouveau, une fois tradults en une langue occidentale, comme ici même en français. Nous nous apercevons des problèmes que nous avons en commun depuis des siècles, et voici qu'ils se posent de nouveau comme des problèmes nouveaux.

## IV. APERÇU PHILOSOPHIQUE

## I. Sur le vocabulaire de l'être.

Il ne pouvait s'agir, avons nous dit, de donner dans le présent livre tout le commentaire qu'eût appelé le dense opuscule de Mollà Sadrà; l'entreprise eût été prématurée. Nos notes n'insistent que sur quelques points essentiels; que l'on veuille bien cependant leur prêter attention. Sans vouloir commenter ici nos propres notes, nous devons faire ressortir quelques aspects généraux qui ne pouvaient y être considérés, et par là même coordonner certaines de nos remarques.

Nous avons à considérer que, par sa métaphysique de l'être donnant de plein droit la primauté à l'acte d'exister, Molla Sadra opère une révolution qui détrône la vénérable métaphysique de l'essence, dont le règne durait depuis des siècles, depuis Fărâbi, Avicenne et Sohrayardi. Meme s'il n'est pas impossible d'en déceler anterieurement les indices précurscurs, cet acre revolutionnaire a chez Molla Sadra sa vertupropre, car il commande toute la structure de sa doctrine . la preseance de l'acte d'exister sur la quiddité conditionne la notion de l'existence (myéd) comme présence (bodér, boyér); celle-ci s'exprime en gnoséologie comme l'unification du sujet de la perception (à sea trois degres : sensible, imaginative, intellective) avec l'objet de la perception; chez le penseur shuite, elle permet un approfondissement de l'imamologie qui dégage tout ce qu'implique la qualification des Imams comme Temoins de Dieu (etre temoin, être present à); finalement elle conduit à une métaphysique de l'Esprit, de l'Esprit-Saint créateur, où le sens premier de l'être se révele non pas comme l'ette substantif (l'étant), su comme l'être a l'intinitif (l'acte d'être), mais comme l'être à l'imperatif (KN, esto ().

Nous nous trouvons devant un vocabulaire de l'etre, en arabe et en persan, qui, tout en remontant originellement à Avicenne et à Fárábi, sans oublier les métaphysiciens ismaéliens, en dufere assez profondement par les enrichissements. les variations des problemes au cours de plusieurs siècles. Les problemes métaphysiques se trouvent poses differemment selon les familles linguistiques différentes. Molla Sadra, ses devanciers et ses auccesseurs inamens, avaient l'avantage d'un bilinguisme : ils pouvaient penser et écrire en arabe classique, langue sémitique, et en persan, langue indo-européenne. Il seralt intéressant d'en étudier de pres les conséquences. Mais notre tôche immediate, pour souvegarder sa pensee en le traduisant en français, consistait a eviter, en tout premier lieu, un double piege : éviter que la signification du mot âtre comme verbe (latin esa) puisse etre confondue avec celle du mot être comme substantif (quand nous disons un etre, des êtres, latin ens) Et il fallait eviter que la signification du verbe itre soit entendue autrement que celle d'exister (c'est-à-dire confondue avec le verbe être copulatif). Tout le combat que mêne Mollà-Sadrà pendant les deux premiers tiers du livre est dirige contre-

la chimère d'un être, de l'être d'une essence, qui n'existerait pas. Kant affirmait que « quoi que contienne notre concept d'un objet, nous sommes toujours obliges d'en sottir pour lui attribuer l'existence ». Si Molla Sadrá avait connu ce propos, il aurait fait observer que cela ne saurait être le cas du concept. de l'etre lui-meme, à moins que nous ne soyons d'abord sortis de l'etre, c'est-à-dire de l'exister. C'est en existant qu'un être est ce qu'il est, c'est à dire est sa propre quidaité. Ce qui fait horreur a Mollá Sadrá, c'est l'idee d'un être auquel il faudrait que de l'être se surajoute accidentellement, pour qu'il existat-Ce qu'il y 2 m concreto, c'est une quiddité existante dans les individus (in ungularibus). La distinction qui separe l'acte d'erre d'un être et ce que cet être est en etant, c'est à dire son essence, est une simple abstraction operee par l'esprit. Pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, nous avons tres fre quemment doublé la traduction du mot annid, en disant : l'acte d'être, l'existence (ou l'existet).

Que la traduction de la métaphysique de Mollá Sadrá en français ne soit pas tellement simple, on le comptendra, si l'onse refere à la magistrale synthèse d'Ettenne Gilson dans son livre intitulé L'Etre et l'Essence (Paris, 1948). L'étude approfondie de cet ouvrage auquel nous allons largement nous reférer sei, et qui embrasse le problème depuis les origines (l'être de Parmenide), en passant par la scolastique latine, l'ontologse de F. Suarez, celle de Christian Wolff, jusqu'à l'existentialisme de nos jours, est indispensable à quiconque veut comprendre comparativement le probleme posé en philosophie islamique à l'époque de Molla Sadrà. Il est a souhaiter que nous disposions un jour d'un ouvrage similaire, effectuant la synthese du probleme depuis les origines et à travers toutes les écoles philosophiques et théologiques de l'Islam, jusqu'à nos jours. Mais il y fandra beaucoup de temps, de recherche et de travail

Pour le moment, nous nous contentetons d'observer que la difficulté de traduire l'œuvre de Mollà Sadrà en français a pour taison première la dévaluation du verbe etre en français. En employant le seul mot être, on risque de fui donner la resonnance d'une métaphy sique de l'essence. Mais si la devaluation du verbe être a été compensée par la valorisation du verbe exister, à son tout celui-ci passe de nos jours par une acceptation nouvelle. Il faut alors eviter que la preséance de l'exister.

chez Mollà Sadrà prenne la résonnance de ce que l'on appelle de nos sours existentialisme. Nous tâcherons de aituer plus loin où se trouve la difference. Mais ce sont tout d'abord les vicissitudes de ces deux mots qu'il faut avoir presentes à la pensee, pour situer exactement le probleme de l'être chez Mollà Sadrà.

Là meme l'occasion est excellente de rappe er que, le métaphysicien fixant son attention sur des mots aussi simples et aussi courants que *ître, isience, iscister, présence* (mots dont il est même fait un usage abusif aujourd'hui), celui qui reproche à la metaphysique de porter sur des mots, est, comme le dit E. Grison, « en retard d'une idée » (ibid p. 11). Essayer de comprendre ce que signifient les mots dont elle use, n'a jamais suffi à disqualifier une science. Pourquoi en serait-il autrement, dès qu'il s'agit de la métaphysique? Et si l'on objecte qu'il s'agit là de quelque chose comme de faits linguistiques variant avec chaque langue particulière, pourquoi, du fait de ces variations, le problème métaphysique cesserait-il d'être posé et d'être validement posé? C'est ce que nous éprouvons, en tentant de traduire des textes comme ceux de Sohravardi et de Mollà Sadrà.

On vient de poser la première difficulté: la confusion tou jours menaçante, en français, entre l'être comme verbe signifiant qu'une chose est, et l'être comme substantif signifiant l'une quelconque des choses dont on dit qu'elles sont, les êtres. L'amphibologie aurait ète dissipée une fois pour toutes, si avait prevalu dans la langue philosophique l'usage de dire l'etant (pour l'etre comme ent), comme le proposait Scipion du Pleix (opportunément uré de l'oubli par E. Gilson) en sa Métaphysique publiée en 1617, truvre contemporaine de notre Molia Sadrà. Comment penser la relation de l'un à l'autre, la relation de l'être à l'étant, et comment du sens de cette relation dépend le sort de la métaphysique de l'être?

Repondre de façon satisfaisante à la double question, c'est exposer la filiation des doctrines, comme l'a fait le grand philosophe médieviste que nous suivons ici. On peut penser que être un être soit être (on parlera alors en arabe de la nojudiyat almanjud). On peut penser également que être soit être un être (on parlera en arabe de la manjudiyat al-nojud). Il apparait même plus simple et plus direct de concevoir le fait d'etre un être que le fait brut de l'etre. D'ou l'etre comme nom a fini par

absorber si complètement le mot itre pris comme verbe, qu'il y a désormais confusion entre etre un itre et ître. En effet, sans être, un être ne pourrait être un être. Donc dire qu'il est un être, semble un équivalent à dire qu'il est. Là cependant éclate l'amphibologie, cat s'il est vrai que du moment qu'il est, il est un elre, on ne peut convertir purement et simplement la proposition, et dire que du fait qu'il est un être, il est (cf. ibid. p. 12). Et le fait que l'on ne puisse le dire, fait apparaître la double dévaluation du mot être, dans l'expression etre un être Le premier mot esse n'assume plus de fonction existentielle ; ce n'est plus un verbe d'existence. Il n'assume plus que la fonction copulative du jugement logique. Et un ître ne signific plus quelque chose d'existant, mais quelque chose dont on forme le concept, et dont l'eustener est possible, concevable. C'est aussi que l'on en atrive à l'incroyable definition de Littré, défimissant le sens propre et primitif du mot être comme servant à lier l'attribut au sujet, à attribuer à quelqu'un ou à quelque chose une qualite ou un etat. (« C'est à n'y pas croire, dit Gilson, et pourrant Littré y croit »)

C'est pot rquot l'on comprend que spontanément la langue ait doublé le verbe etre d'un autre verbe « dont le role est précisement d'assumer la fonction existentielle qui était primitivement la sienne et qu'il a progressivement cessé d'exercer » (thid. p. 13). Le verbe ecuter a assumé, en français, ce role ; grâce à lui, plus d'equivoque possible entre le fait de dire d'un être qu'il est un être et le fait de dire qu'il existe. Aussi bien, a-ton en anglais le même phenomène, où cependant aucune confusion n'est à craindre entre to he et being, et ou cependant l'on rencontre fréquemment des formules de ce genre. God is or existe (thid.). Nous nous y sommes pris fréquemment de la

même façon en traduisant le texte de Molla Sadrá.

Cependant ce terme exister a, à son tour, toute une histoire qui pourrait exposer notre traduction, nous l'avons dit, à une contusion d'un autre genre. Le mot latin existere, plus exactement existere, est composé de ex et sistere Sistere peut présenter plusieurs sens : être placé, se tenir, se maintenir, et par conséquent subsister. E. Gilson a marqué fortement le lien entre l'etymologie du mot et le sens dans lequel en ont usé les scolastiques latins. Ex-intère « signific moins le fait même d'etre que son rapport a quelque origine. C'est pourquoi les sens les plus frequents d'existere sont ceux de parastre, se

montrer, sortir de ». Les scolastiques » dont la langue philosophique est la source de la notre, ont longtemps reuste a la tentation de templacer este par existere. Pour eux, existere signific propremempt ex also ustere. De meme que le mot eastentio evoquait d'abord à leur esprit essentiam cum ordine originn, exultire designant d'abord, dans leur langue, l'acte par lequel un sujet accède à l'être en vertu de son origine. Un tel sujet subsiste donc, mais à partir d'un autre. » Selon la définition de Richard de Saint-Victor . « Excutere, c'est ex aliquo ristere, but est substantialiter ex aliquo esse n (thid. p. 14). Ce qui fait que l'on ne pourrait parlet de le âjib al wejid, comme Extstence Necessaire par soi. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit pourtant. Si, pour choisir un exemple, on ajoute que le titre donné par Fencion à ses Lettres sur l'existence de Dieu ne pour rait être remplacé sans équivoque par « Lettres sur l'etre de Dieu, », car l'on comprendrait sur « ce que Dieu est » (ibid. p. 15), on a la tout un ensemble de faits qui n'ont pas leur

équivalent exact en atabe classique

Le vocabulaire de l'etre y révele des connexions tout autres, et n'oublions pas que les philosophes traniens disposent de l'arabe et du persan. En arabe, le nom verbal mojúd, employé le plus couramment pour designer l'être, l'existence, est formé sur la racine wid qui connote en propre le sens de trouver, rencontrer. A la voix passive, elle signifie etre trouve, rencontre, par consequent se trouver la, exister. D'ou le participe passé manyed d'usage si courant, pour designer l'étant (ess), l'existant. A la quarrième forme (causative), la ratine prend le sens. de faire exister (ipid); au passif, le verbe se rapporte alors à l'état de ce qui existe comme ayant été fait existant. En persan, l'on a bast kardan, faire-etre (je crois que le causatif bastànidan, formé sur le verbe baston, être, est attesté) ; hast kunendeh, ce qui fait être ; bast-kardeb, ce qui est fait être. En fait, ces formes persones se rencontrent particulierement chea les metaphysiciena ismaeliena (Abu Ya'quh Sejestani, par exemple), comme equivalents de leur vocabulaire de l'etre en arabe, ou ils aiment a faire usage d'un mot tiré du verbe négatif laysa (n'etre pas), consideré comme formé de la négation lá et du mot ays. On a alors ays, être, esse; âyss, l'étant, ess ; ayséya, abstrait formé sur ays pour désigner la réalité de l'acte d'être ; to sis faire etress. Chez les ismachens (comme aussi pour le shaykhisme), le Principe instaurateur de l'etre (le Mobdi ) est hyperonnem, il reste au delà de l'être (de syr et de sopid). Chez les philosophes néoplatoriciens comme Molla Sadra, le Principe est le Premier Etre. Pour qu'il n'y ait pas d'equivoque, il nous faut, dans ce dernier cas, parler non seulement de l'être du Principe, mais de son existence, puisque sopid se rapporte éminemment a lui, ensuite à tous les etres qui émanent de l'ui.

On ne se sert jamais du verbe ayd (ni de dyr), assumant la « fonction existentielle », comme verbe copulatif unissant le prédicat au sujet dans le jugement logique; la confusion dont Littré porte témotgnage ne serait pas possible ici. En revanche, il atrive que le verbe kam puisse assumer ce role (en lui-même, ce verbe connote l'idée de devenir, de generation) Mais en fait, en sémitique, la proposition nominale n'a pas besoin d'exprimer le verbe titre copulatif pour rattacher le prédicat au sujet. Une autre difficulté alors va surgir, source de discussions multiples auxquelles Molla Sadra entend mettre fin (cf. § 40).

Rien de plus simple ni de plus évident que de dire : l'être est, l'existence existe. En persan l'on dira basti bast (équivalent linguistique exact de ese est). Mais en arabe l'on poners avoir une proposition nominale comme al-wopid manyad, ce qui peut être compris comme l'être est, mais aussi comme l'etre est elant, l'etre est un étant. Et nous voice revenus par ce biais à la confusion dénoncee, pour le français, entre l'etre comme verbe et l'être comme substantif. En quelques propositions décisives, Mollà Sadrà dénonce les discussions absurdes dans lesquelles ont été entraines des philosophes qui se sont mepris sur cette proposition, peut-être parce qu'ils n'étaient pas à même de faire subir à l'arabe la contre-épreuve du persan. L'etre, l'existence n'est pas « quelque clime qui existe », « qui possède l'existence », pas plus que la blancheur n'est quelque chose de blanc, quelque chose qui possède la blancheur. Dire basti bast, l'erre est, ce n'est pas substantifier l'etre, c'est énoncer son acte même d'etre. C'est le cas privilègié de l'etre. Il est (existe), sans qu'il soit besoin que de l'être (de l'existence) s'y ajoute , il est à lut-même son attribut, c'est pourquoi il est indéfinissable. (D'autres cas se présentent ou la langue persane vient en aide à nos penseurs, non seulement en leur fournissant des termes d'origine indo-européenne, mais en leur permettant d'trasiser une expression arabe. Un exemple le suttixe ma, en arabe, ajoute à un nom qui n'est pas determiné par l'atticle,

accentue l'indétermination, le vague de l'expression. Sans doute cette indétermination n'était plus suffisamment sentie par nos philosophes itaniens; nous voyons le commentateur ajouter un suffixe persan à l'arabe tabaqququm ma et en faire tabaqququm-ma i, « un certain degre de realisation, de constatation.<sup>15</sup> ».)

D'autre part, dans le grand debat qui remp it les deux tiers. du livre, Mollá Sadra ne se sert jamais d'un terme qui serait étymologiquement l'homologue du mot esserer, mais emploie toujours le mot malifiat, la quic'dite (la quidditas de nos scolastiques latins), c'est à dire ce que l'on repond quand, à proposd'une chose, on demande quid est ! (mi bora !), qu'est-ce qu'elle est ? (Il y a aussi le terme disit ; diutivit, les essentialia ) Nous n'aurons donc pas ser une difficulté du genre de celle qui resulte en français de l'évolution du mot essence. Le latin essentes traduit fidelement le grec osses, en boo français classique, l'essent signifie d'abord l'âtre, c'est à dire le reel meme, ce qui est ; c'est partaitement d'accord avec l'emploi du terme auua chez les Grecs, puisque Platon en use pour designer l'Idée, comme Aristote pour designer la substance (E. Gilson. thid, p. 18), Sous cet aspect I equivalent arabe serait baququi, mot qui presente de multiples sens (mais qui ne derive pas de nojud), c'est la verite qui est reelle, la réalite qui est via e, la Vrale Realité ; ce peut etre l'exence, l'Idee, voire la gnose (dans la métaphysique theosophique de l'ismaélisme). Dans le present traité de Molla Sadra (cf. v. g § 16 ss.), la baququt d'une chose, c'est son acte meme d'etre, d'exister et reacrete. Nous ne pourrions pas traduire par estente, puisque, dans le français actuel, loraque nous parlons de l'essence d'une chose, nous referons non pas à son acte d'existet, mais à ce que fait. qu'une chose est ce qu'elle est, un chêne par exemple, et nonpas une grenouille. Au mot étant aurait du correspondre en français elance (comme à ens le mot essentea), et ce n'est pas un hasard s'il ne s'est pas formé a Lout se passe en effet, écrit-E. Gilson, comme si l'intellect avait cherche dans l'essentia le moyen de dissocier l'etre du fait même qu'il existe, car si l'essence de la chore est vraiment ce qu'il y a en elle d'essentiel, il est remarquable que cette essence reste la meme, que la chose existe ou qu'elle n'existe pas » (rbrd. p. 19). Nous avons l'impression justement que c'est contre une dissociation de ce genre que s'insurge toute la métaphysique de Molla Sadra.

Cette très rapide esquisse ne nous permet pas de pouser plus loin la tâche qui s'imposerait dans une certaine mesure : suivre d'une part le passage des termes grecs en syriaque et en arabe (il arrive que l'étant, to on, soit traduit pat baqq, d'où derive baqqat, et qui est un terme qoranique, en propre le Vrai, et désignant par excellence l'Etre divin); d'autre part le passage de l'arabe en latin. Nous disons « dans une certaine mesure », car nous ne devons pas oublier que ni Avicenne ni Sohravardi ni Mollá Sadrá ni aucun de leurs confrères, ne pensaient en grec ni sur des textes grecs. Les mots arabes qui servirent à traduire, vécurent ensuite de leur vie propre; d'autres furent formés. Le lexique si riche et si complexe d'Ibn 'Arabi, que Molla Sadrá possedait fort bien, ne s'expliquerait guère à l'aide du seul dictionnaire grec "

### 2. Sur l'existence comme Présence.

Il a été fait allusion ci-dessus à l'éclosion spontanée du verbe conter, doublure nécessaire du malheureux verbe être dévalué. Cependant, de par son étymologie même, le verbe latin ex sistère connote une reference a l'origine de l'etre dont on dit qu'il existe : ex alio sistère. Il siste (il existe) à partir d'un Autre, subsiste par un Autre l'tymologiquement, on ne pourrait donc l'appliquer au Principe premier comme Etre premier, sans autre origine que soi-même; a forture, il n'en saurait être question dans le cas du hyperousson de la métaphysique ismaé-

lienne (cf. traduction, n. 113).

Faut-il cependant trouver une justification de la généralisation du mot dans le fait que, si tous les êtres que nous appréhendons par l'expérience sensible existent de cette manière (ex
alia sutunt), « il est correct de dire qu'ils existent pour signifier
le fait qu'il sont? » (cf. E. Gilson, shid., p. 15). Je crois que
l'on aurait eu assez de peine à faire entendre cette explication à
un Molla Sadra. Car, pour parler du monde sensible, on
emploie les expressions donyà (ce bas monde, avec son adjectif
donyâvé), 'àlam al molk wa l'shabàdat (le monde ou domaine du
visible, du manifeste), mais cela n'implique nullement que le
terme wojud lui doive être réservé. Loin de là, puisque ce
monde est l'ombre, et que wojud appartient éminemment à ce
qui projette l'ombre. D'autit part, nous ne devons pas oublier
que la philosophie de nos penseurs est sous-tendue par une

théosophie où se conjoignent l'inspiration des proplates et l'experience des mystiques. C'est le sens profond de l'identité entre l'ange de la Connaissance et l'ange de la Révelation Intelligence agente, Esprit-Saint, Gabriel), et c'est pourquoi le donne immediat ne peut se reduire pout eux à celui de l'expérience sensible. Il y a une apprehension directe, une vision immediate des êtres spirituels, au niveau de la conscience intellective. On ne fait qu'evoquer ainsi tout ce qui differencie le rours saivi par la pensée speculative en Orient islamique et en Occident<sup>22</sup>.

Les vicissitudes du terme ocutous nous montrent peut-être i quin finalement aboutit cette differenciation. Que ce terme at parele lice, à l'origine, avec l'ette actualisé dans le monde ensible, le fait explique que la métaphysique ait voidu pourauvre ann objet propre en se liberant de toute compromission wec l'a être actuellement existant ». Ainsi est né le terme relaivement moderne d'autologie, pour designer cette metaphyique des essences qui, en Occident, devait triompher avec ir. Suarez, mais respirer à Descartes mepris et degoir. Desartes avait tué la scolastique, mais un homme comme Chrisian Wolff, tout en se defendant de toute tentative de restauraion, reste travaillé par la nostalgie de ce que l'on appelait la Philosophie Premiere, et ne peut se résigner à sa perte. Situaton difficile. L'ontologie était considerée comme « un exique philosophique en langue barbare, où sont expliques es termes philosophiques pour la plupart inutiles » (il·id. i. 164). Pourrant, ce que Wolfr reussit c'est, avec un génie n'on ne lui conteste plus aujourd'hui, l'echication d'une Intologia methodo scientifica pertructata (1729), et qui est une des fus rigoureuses metaphysiques de l'essence. Identifiant l'etre l'essence, definissant l'existence comme le complement de la ossibilite (complementum possibilitatis), Wolfi ne peut éviter de ure de l'existence un simple mode de l'essence, comme Avienne (du moins celui du Stifa ) en avait fait une sorte d'accient. Plus exactement dit encore, l'existence ne relève pas de ontologie, poisque l'existence ne releve pas directement de etre et qu'il taut sortir de l'ontologie pour en parler. Qu'on ousse l'analyse d'une evence aussi loin que l'on voudra, on y trouvers que la possibilité d'exister, si bien que l'etre se filurant à l'essence, celle-ci se reduisant au possible, « la

science de l'être en tant qu'être, ou ontologie, ne sautait at cunement expliquer pourquoi, dans certains cas, tels possibles privilégiés se voient dotés de l'existence » (thid., p. 175).

Le fait capital de l'histoire de la philosophie occidentale moderne, c'est l'admiration portee par Kant a Christian Wolff. dont il finit par répudier la doctrine. Loute sa critique de la métaphysique présuppose qu'en fait la métaphysique en soi ne fait qu'un avec celle de « l'illustre Wolff, le plus celebre de tous les philosophes dogmatiques », si bien qu'il s'agri pour Kant « après avoir étable à quelles conditions philosophiques une métaphysique en genéral est possible, de constituer a son tour une metaphysique de type wolfien » (tbtd., p. 185), tout en la constituant contre Wolff. E. Gilson a insisté le premier, et avec force, sur cette filiation, en degageant d'autre part ce qu'il convient d'appeler un « empirisme kantien » Kant, après sa lecture de Hume, ayant redécouvert le « principe fondamental d'Avicenne que l'analyse du concept d'aucune essence finie ne permet jamas d'y découvrir l'existence », tout se passe comme si « grâce à Kant, l'acte d'exister allait reprendre place en metaphysique et revendiquer de nouveau ses droits » (ibid., p. 194). Sans le concept, l'intuition sensible est aveugle. Sans l'intuition sensible, le concept est vide. La entique de la Raison pure présuppose la dualité primitive des sources de nos connaissances. L'irréductiblement donne et recu, c'est l'intu tion sensible d'objets pensables. Par la sensibilite, les objets nous sont donnés. Par l'entendement, ils sont pensés. Or, « poser absolument des objets comme tels, c'est poser leur existence meme. Le moment empiriste qu'inclut la critique de Kant est donc bien, en ce sens, une revendication contre Wolff des droits de l'exister » (ibid., p. 195).

Si cette évocation a été poursuivie sei, c'est parce qu'en nous reconduisant aux « droits de l'exister » tevendiqués contre la métaphysique de l'essence, c'est-à-dire celle du pur possible, elle nous reconduit au mot existence, et par là finalement à l'usage qu'en fait l'existentialisme de nos jours. On sait qu'au point de départ, il y a justement le celebre livre de Heidegger, interpretant de façon toute nouvelle Kant et le problème de la métaphysique. Comment situer, pour ne pas la confondre, la revendication que, de son cote, Molla Sadra soutient en taveur de la préséance de l'exister sur l'essence ou quiddité?

Tout d'abord la situation de Molla Sadra est bien différente. S'il est viai qu'avec la Renaissance safavide commence la periode moderne de l'Iran, ce mot moderne ne s'entend que d'un rapprochement extérieur des calendriers. La simple équivalence des dates de l'hegire et des dates de l'ère chrétienne ne suffit pas pour faire que des philosophes soient contemporains, au sens où eux memes entendent ce mot. Molla Sadià ne poursuit pas la tache d'un idealisme critique contre une philosophie dogmatique. L'avicennisme est encore partaitement vivant de son temps, mais, nous l'avons releve, les avicenniens d'alors ont lu Sohravardi comme ils ont lu Thri 'Arabi-Aucun d'eux n'eût limite l'intuition à l'intuition sensible ; il y a une intu tion imaginative ayant sa valeur propre ; il y a une intuition intellective qui, loin d'etre un concept vide, apprehende de l'etre qui est superieur à l'etre sensible. Sohravardi, shaykh al Ishraq, professait comme Avicenne une metaphysique de l'essence ; l'existence n'est qu'un i'ttbàr, une manuere de considerer l'essence et qui n'ajoute rien à ce qu'elle est. Mais certe question est d'ores et dejà dépassee au moment où la metaphysique de Sohravardi énierge au niveau de cette Présence qui est un acte de lumière, d'une lumière qui se leve, et qui pour cette raison est appelée Présence orientale (bodir ribrăgi). Et c'est sans doute pourquoi Molin Sadrii, qui est un ntraqi au sens technique du mot, n'a pis eu tant de peine, en commentant la Hikmat al Istraq de Sohravardi, pour la transposer, chaque fois que c'est nécessaire, en termes de sa metaphysique de l'ocuter\*1. Mais Molla Sadra n'est pas pour autant ce que l'on appelle de nos jours un philosophe existentialiste.

Un moment décisit de son l'avre des penetrations malaphyaques nous semble formé par les § 76-80. Ils concluent le chapitre vi discutant en quel seus et sous quel aspect on peut prendre en consideration la thèse commune aux metaphysiciens de l'essence, à savoir que l'existence est un predicat de la quid-dite, tandis qu'en vertu du renversement opéré par la doctrine sadrienne, c'est la quiddité qui est le predicat de l'existence, puisque c'est en existant qu'un etre est ce qu'il est, son existence consistant precisément a alte cette quiddité. On ne peut comparer, remarque Molla Sadrá, l'etat ou la quiddité est dite indifférente à l'existence et à la non-existence, avec l'état où un corps, en son existence actuelle, manque, par exemple, de la blancheur et de la non-blancheur. La quic'dité n'a sucun

degré d'existence, lorsque precisement l'on fait abstraction de son acte meme d'exister. Ce qui se passe, c'est que l'intellect a le pouvoir d'opérer une analyse qui resout l'existant en une quiddité (une essence) et un acte d'exister. la pensee isole les deux partenaires et, selon qu'elle se prononce pour l'« antériorité » de l'un ou de l'autre, considère que l'un est la qualification de l'autre. Dans l'ordre concret, c'est indiscutablement l'existence qui a la primauté ; la quiddite lui est unie par un mode d'union im generis, elle en est le prédicat. C'est uniquement dans l'ordre conceptuel abstrait que la quiddité apparaît comme antérieure, parce qu'elle est un concept uni versel qui a sa réalité foncière dans la pensée, mais il s'agit là d'une antériorité qui ne rentre dans aucun des cinq cas d'anteriorite proprement dite, reconnus par ailleurs.

On objectera peut-etre que la quiddité étant alors le sujet qui reçoit le predicat existence, il faut que cette abstraction opérée par la pensée constitue elle aussi une sorte d'existence. pour les quiddites. Mollà Sadrà observe que cette objection. concourt au triomphe de sa propre these. L'abstraction est précisément à la fois existence et abstraction de l'existence, tout comme la materia prima qui se definit comme virtualité à l'égard des formes substantielles : l'être-en-acte de cette virtualité comme telle, ce n'est pas la virtualité de la matière entree en acte, c'est d'être précisément la virtualité de la matière à l'égard des formes multiples. Là encore, l'exaster affirme sa primauté dans cela même qu'on objectait contre celle-ci, puisque son omniprésence dans tout le concevable est telle que l'abstraction qui sépare l'existence de la quiddité, présuppose elle-même, déjà ou encore, l'existence de cette quiddité (\$ 79).

Qu'est-ce que cette existence omniprésente? Les trois degrés en sont técapitulés dans un « propos inspiré du Trone » (§ 97). Il y 2 : 1) l'existence du Principe, illimitée et ne dépendant de rien d'autre ; 2) l'existence dependant de quelque chose d'autre, au sens où le sont les Intelligences angéliques, les Animae caelestes, etc. ; 3) l'existence déployée (monbassi) dont la comprehension et l'extension englobent les individus, non pas à la façon dont les englobaient les quiddites abstraites, mais de cette manière dont les gnostiques en comprennent le sens lorsqu'ils la désignent comme « Respir de la Compatassance divine » (Nafás al Rabmán). Tel est aussi de la Compatassance divine » (Nafás al Rabmán). Tel est aussi

ce qui différencie le Haqq, l'Etre Divin en son abscondite irrévélee, et le Fraqq, designé comme « l'Etre Divin dont et par qui est créé toute chose » (al bagg al makling hibi), Vie et Lumière qui sont l'acte d'etre, l'existence de tout existant : existence de l'Intelligence dans l'Intelligence, existence de l'Ame dans l'Ame, existence de la Nature dans la Nature, existence du corps dans le corps, etc. Chaque existant étant ce qu'il est en vertu de son acte d'existence, cet acte d'exister varie avec chacun en intensité ou en faiblesse. Seule, la métaphysigne de l'exister rend compte de cette « in quiétude » de l'être qui se fait sentir de la base au sommet de l'echelle de l'être, et que Mollà Sadrà traduit dans sa doctrine du a mouvement intrasubstantiel a (burnhat janharrya), sinsi dénomme parce qu'il affecte la substance même d'un être, le transfere d'un degré à un autre de l'univers de l'etre. En revanche, la métaphysique de l'essence restait emprisonnée dans l'univers de ses essences ou quiddites immuables, alors que ces quiddités ne sont que des intitulations, des imitations, au sens où une bikôyat, une histoire, n'est elle même qu'une imitation (\$ 97).

Si l'objet de l'Instauration créatrice était les quiddités, il s'ensuivrait que routes les substances et tous les accidents de l'univers ne fussent que des abstractions (§ 96). Mollà 5adrà, comme Ibn 'Arabi, professe wabdat al-wojúd, l'unicite de l'exister. Il est curreux que l'on se soit mépris sur cette doctrine au point de parler d'un monisme existentiel. Pour en juger ainsi, il faut continuer de penser, inconsciemment ou par inexpérience philosophique, en termes d'une metaphysique des quide ités, et croire que l'existence, unique, existe comme telle en n'essencifiant qu'une quidritté unique. Il peut y avoir un monisme de l'essence; il ne peut être question d'un monisme de l'existence, parce que les existants ne sont pas des abstractions. Wabdat al-anjud est l'unicité qui préserve le sens de l'acte d'exister, un que et constant sous ses variations en degrés d'intensité. Mais le propre de cette unicité, de cette solitude de l'etre, est justement d'essencifier des quiddites multiples, dont il y a autant qu'il y a d'actes d'exister variant en intensité et en faiblesse. C'est l'unicité qui est ici le fondement. du pluralisme. Molla Sadrá repousse tout autant la metapl y sique peripateticienne qui fait de l'existence un accident de l'essence, que la metaphysique d'un certain soufisme qui tend

a ne faire de chaque quiddite individuatisée qu'un simple accident de l'Existence unique. Or, ce n'est rien d'accidentel. Une telle conception ne fait qu'a essentialiser », à son tour et à son insu, l'existence. Par une reminiscence pythagoricienne, éveillee sans doute à travers les *lkhuan al Sulá*, Mollà Sadrà (§ 86) typifie la realite unique de l'exister, différenciée en actes d'existences multiples, dans l'exemple des Nombres l'échelle des Nombres ne totme qu'une realite unique, chaque degré n'etant qu'un rassemblement d'unités; et pouttant cha un de ces d'egres prosede une essence, des qualités et des

vertus propres, qui ne se retrouvent dans aucun autre

Au fond, le secret de cette unu ite de l'exister, telle que l'a comprise Molta Sadrà comme penseur inbraga, s'elucide des que lui même explicite cette notion de l'exister comme étant celle même de Presence. C'est pourquoi sa gnoscologie pose finalement l'unification du agil (sujet qu'intellige) et du ma qui (objet intellige), ou plutot l'attitud du sujet et de l'objet. de la perception, aussi bien au niveau de l'intellection que de la perception imaginative et de la perception sensible. Elle s'éta i imposée a lui (nous le savons par l'ai notation marginale. citée au debut de cette introduction, p. (0) comme une inspiration qui lui était advenue à certaine aurore (l'heure de l'*libraq*) de l'année 1037 de l'hégire. Et c'est cela même qui est designe dans le lexique traditionnel des Istragiyan comme ulm boduri, connaissance présentielle, tim isbrâgi, connaissance orientale, par contraste avec alm suri, connaissance qui laisse subsister l'intermediaire d'une représentation, forme, species Le secret de l'unicité de l'exister concomitante de la pluralité des existants est, conune maints theosophes mystiques l'ont dit en Islam, représente par 1 x 1, l'operation pouvant se représenter à l'infini. L'infinitude de cette opération se traduit dans le degré de Presence croissante de ces multiples les uns aux autres. Le degre d'intensite qui situe l'acte d'etre de chaque existant, est en fonction de sa présence à sou même et des Presences qui lui sont presentes. Les notions d'exeistence (worlid) et de presence (bodur, bozur) se recouvrent. Au sommet, l'Etre Prenuer qui est Presence totale de sos même à sos meme et Présence à qui la totalité est présente (§ 111 à 114). D'échelon en échelon descendant, l'existence se degrade au fur et à mesure qu'elle s'absente de son meme. La remontee s'opere avec chaque présence attente ; elle a son sommet dans l'homme (tantot chez le

pl ilusuphe, toutôt chez le prophète), lorsqu'il atteint à la conscience de l'unité du 'aqu' et du ma qu', et atteint par là au

degré de l'Intelligence agente.

C'est la conclusion sur laquelle s'achèvera l'opuscule. Mais, là même, par cette coordination d'existence et présence, nous nous retrouvons, pour ainsi dire, au rendez-vous que nous nous étions donne ci dessus, en rappelant pourquoi, en français, le verbe exister avait double le verbe etre, pourquoi la référence implicite à l'origine, contenue dans le verbe ce-sistère, l'affectait au domaine de l'expérience sensible, comment une ontologie pure avait voulu se liberer de toute compromission avec l'existence pour se retrouver, finalement, devant une revendication des droits de l'exister. Car c'est cette revendication qui s'exprime, avec des reterences precises, dans ce que l'on groupe de nos jours sous le nom d'existentialisme (terme abusaí, certes, que l'on n'eut pas employé al y a trente ans). De cette revendication est éclose cette notion de Presence dont il est fait usage aujourd'hui à tort et a travers, mais qui justement nous permet de saisir un contraste remarquable avec la notion de l'existence comme Presente, dans la metaphysique avestes tuelle de Molla Sadrâ

Chose curieuse, tandis que depuis le xvir siècle, pour les raisons rappelées plus haut, la langue française tendait à identifier l'être et l'exester, voici que de nos jours l'existentialisme pretend de nouveau les separer. La confusion du langage risque de devenir complete. Car il se passe ceci i si nos scolastiques, conscients de l'étymologie du mot constere (ex also sistere), tendaient à le réserver pour les choses qui subsistent par un Autre, et dont il était correct de dire qu'elles existent pour dire qu'elles sont, voici que l'existentialisme de nos jours, sous ses diverses formes, entend non seulement distinguer l'existence de l'être, mais opposer l'acuteure à l'être\* Locuter n'est desormais considéré et analysé que comme « une certaine maniere d'être, liee à la duree, et en rapport essentiel à sa propre origine ». Certes, la position semble fidèle aux implications de l'étymologie du mot moister, dejà considérees il y a plusieurs siecles. Mais on en arrive à des paradoxes qui rendraient impossable de traduire les textes de metaphysique traditionnelle; car, par exemple, si Dieu (quelque concept que l'on en ait) existe, il n'est pas ; et s'il est, il n'exeste pas. Il n'est pas sur qu'un Molla Sadrà eut goûté ces paradoxes,

à supposer qu'on an pu les lui traduire en persan ou en arabe. Mais, tout philosophe le sait, ce qu'il y a au fond de la thèse qui refuse à l'être en tant qu'étant d'exister, c'est que l'exister est un mode d'etre propre, celur là même qui constitue la présence de l'homme à son monde (son Dasen, son être à ce monde). L'essence de son être à ce monde, de sa Présence, consiste justement dans son ex-sistence, mais une tistence qui surgit non pas ex alto, mais d'un neant et d'un abime de silence. Plus cette présence ex-siste, plus cette ex sistence est presente, plus authentiquement elle existe pour la fre qui est son non être originel. L'etre de cette ex-sistence, n'est que de l'etre pour finit, de l'etre-pour-la-mortin C'est it i, je crois qu'éclate le contraste des mots et des visions que les mots sont charges de traduire. Car nous venons de voir que, chez Mollà Sadra aussi, plus il y a existence, plus il y a presence. Cela veut dire, il l'explique lui-même, que le Ciel astronomique, par exemple, n'est pas présent pour la Terre (la masse tellurique) ; rien de ce qui appartient au monde du phenomène (à la matière, à l'étendue, au volume corpotel, à la distance spatiale) ne peut être present a quelque chose d'autre. Un etre n'est présent a soi même, n'est present à un autre, et un autre ne lui est present, bref il n'y a présence d'un être à soi-meme et à un autre que dans la mesure ou cet être se sépare (tajrid) des conditions de ce monde soumis à l'etendue, au volume, à la distance, à la durée. Mais plus il s'en sépare, plus il se sépare de ce qui conditionne l'absence, l'occultation (ghayhat), la mort ; plus, par consequent, il se libere des conditions de l'etre qui est destiné à finir, de l'etre pour la mort. Pour Molla Sadra et tous les Isbraquyan, plus totense est le degré de Présence, plus intense est l'acte d'exister ; et dès lors aussi, plus cet exister est exenter (c'est à dire être) pour au-delà de la mort (cf. notre traduction, n 64, 65, 75, 77, 79, 112-113), ca. aussi plus un être comble ainsi son retord (ta'akbisbor) sur la Présence totale. Loute la philosophie de la Resurrection, chez Molla Sadra, ne fait qu'expliciter cette intuition fondamentale\*\*.

C'est qu'aussi bien l'existence à ce monde n'émerge pas pour lui d'une antériorité de neant. Nous verrons Mollà Sadrà se referer explicitement au texte ou Ibn Babûyeh affirme la croyance generale shi'ite en la presentence, celle des Esprits préexistant aux corps. C'est que l'echelle de l'etre et l'ampleur des Présences que compréhende la connaissance présentielle ('ilm bodûrî) n'ont point la même mesure dans la métaphysique traditionnelle que dans la philosophie que l'on appelle moderne (Leibniz n'a t il pas été le dernier qui y ait parlé des Anges?). Pour un Molla Sadra, tous les postulats de notre philosophie, tous nos réflexes agnostiques, n'ont d'autre sens que d'aggraver le retard d'un être, le contraindre à rester en atrière de soi-même. Nous ne croyons pas qu'il y ait ici d'argument philosophique à échanger pour essayer de se convaincre les uns les autres; il s'agit de données immédiates; on les perçoit ou on ne le perçoit pas. Mais de cela aussi l'analytique phénomé-

nologique aurait à tenir compte.

Nous ne pouvons pas considérer que l'existentialisme tienne de Kierkegaard quelque droit de propriété légitime sur le mot *existence* entendu à sa manière <sup>64</sup>. Il nous faudrait alors ou bien renoncer à traduire les textes d'un Molia Sadra et de ses frères d'existence, ou bien, en nous pliant à cette restriction du sens d'exister, les altérer par une « lascisation métaphysique » dont la gnose islamique n'eut jamais l'idée, pas plus qu'elle eut pu concevoir que l'on prétendit faire une métaphysique de l'Esprit en combattant le « spiritualisme », sous prétexte que celui-ci refuse les conséquences de l'existentialisme. Plus d'une fois, il est atrivé qu'un étudiant ou un jeune chercheur tranien, chez qui le vocabulaire de Molià Sadrà éveillait quelque réminiscence de ce qu'il avait lu concernant l'existentialisme, me demandat de préciser la différence entre les deux. Je viens de faire une tentative pour répondre à la question, en indiquant où il fallait chercher cette différence.

# 3. Sur la philosophie prophétique.

Les remarques qui précèdent, aussi bien que les deux pre miers tiers du Laure des pénétratums métaphysiques, tendent au but que représente l'idée d'une philosophie prophétique. D'après son prologue, Mollà Sadra se proposait d'en traiter dans ce livre ; il annonçait qu'il traiterait de la valàyat (le charisme spirituel des douze Imâms ou Guides du shi'isme duodécimain). Mais, comme nous l'avons constaté, il a abrégé considérablement le programme qu'il s'était primitivement tracé. Quant à la philosophie prophétique elle-même, il en a traité ailleurs\*\*. Nous avons nous même mentionné di dessus (chap. 1<sup>er</sup>, pp. 20-88) comment la prophetologie et l'unamo-

logie se présenta ent à un penseur shî'tte.

Rappelona sei quelquea pointa essennela. Une philosophie prophetique est celle ou l'homme proportique et le message propherique occupent le centre. Le prophete n'y designe pas, bien ertendu, quelqu'un qui predit l'avenir, mais l'inspiré, le aurhumain, qui delivre un message divin que le commun des hommes serait dans l'impuissance d'atteindre par soi-memer La prophetologie repond a l'oxigence propre d'une religion. prophetique ou Dieu communique avec les hommes par l'insparat on des prophetes, sans pour autant s'incarner dans l'histotre et devenir historique. La gnose islantique n'a pas eu a porter le poids et le diame de cette historicité. Mais le si l'ismeprofesse que, si la prophetie lépislatrice est close, au cycle de la prophetie a succede le cycle de la *valayat*, c'est-a dite le cycle. de spiritualité insuguré par ses douze linams, initiant su sens cache des Revelations divines (cf. traduction, n. 96). Schémad'une merchistoire envisageant les choses à un autre riveau que notre periodisarion de l'histoire exterieure, et se developpant, d'une part, sous l'horizon de la préexistence pleromarique de la prophetie et de l'Ima nat da Hagigat mahammatiya, la Réalité mohammadienne comme Resulte prophetique eternelle), et d'autre part, sous l'horizon eschatologique de la parousie de l'Imain attendu, presentement l'Imain cache, que phracurs at teurs shi'ites ident fient avec le Paraclet 44.

Entin, ce qui catacterise cette philosophie prophetique, c'est que sa gnoseologie pose l'identite de l'ange de la Cornaissance pour le philosophe, et de l'arge de la Revelation (wah) pour le Prophete ou de l'inspiration (iléam) pour les Imâms, c'est àdire l'identité de 'Aqt ta al, l'Intelligence agente, et de Kih al Quds, l'Esprit Saint. S'il est arrive que des Occidentaux se scandalisent de cette identification comme d'une rationalism tion de l'Esprit, c'est probablement parce qu'ils sont passes à cote de la question, en transposant dans l'alfaire leur propre concept de ration. Ces quelques points ne sont très brievement évoqués ici, que parce qu'il taut les avoir présents à la pensée, pour aituer exactement les critiques que Saaykh Ahmad Ahisi'i adresse a Molla Sadrá, et que mous avons releves dar s les notes accompagnant notre traduction, en prevision d'une étude d'ensemble sur la philosophie et la théosophie du shi'isme.

Deux choses, dans ces notes, doivent être soulignées ici

pour finir.

 r) La nomon de présente fructifie concurremment dans la métaphysique de Molla Sadrà et dans l'imamologie qu'il élahore comme penseur su'ite (cf. traduction, n. 64 et 65). Les badith qua ifient les douze Imams comme Temoins de Dieu. Le temoin (shabid, ou shabid), c'est quelqu'un qui est prisent à, quelqu'un qui a la vision directe. Commme tel, chaque Imamassume une double fonction : envers Celui pour qui il repond, pour qui il temoigne, et envers ceux devant qui il temoigne. Plus profondement dit : envers Celui à que il est présent et qui est present par lui aux autres, et envers ces autres pour lesquelt Celui la est present par lui, de meme qu'ils sont par lui presents à Celui-là. C'est la norion de l'existence comme présence, et la notion de la presence comme unification du sujet. connaissant et de l'objet connu, qui permettent a Molla Sadra d'approtondit le seus de cette double present de l'Imam, et par là de situer l'imámologie shillite et les personnes des douze Imâms, non plus seulement au niveau de ieur apparence tetrestre et de leur apparation historique, mais au niveau de leur. essence metaphysique, comme Temoins eternels. La metaphysique de la Presence ecloi en une metaphysique du temoignage des Témoins de Dieu, c'est à dire de ces Presents à Dieu par lesquels Dieu est present aux autres et par lesquels les autres cont presents à Dieu. D'où la maxime : « Celui qui meurt sans connautre son Imam, meurt de la mott des inconscients. »

C'est qu'en outre les badets qualifient les Imams comme étant à la fois les Trésoriers et les Tresors de la science divine, ce qui veut dire que les Imams sont à la fois ce par quoi l'objet est connu et cet objet connu lui meme. Leur presence à Dieu comme Témoins de Dieu signifie qu'ils sont ce que Dieu connaît et ce par quoi Dieu connaît. La connaîssance que le gnostique ( arts) à de l'Imam, n'est pas la simple connaîssance de sa personne extérieure en sa mantrestation physique; de cela n'importe qui est capable. Connaître l'Imam, c'est être présent à la presence de l'Imam; or, la presence de l'Imâm comme Témoin de Dieu, est présente de Dieu a Dieu. Etre présent à l'Imâm, c'est être présent par lui à ce a quoi il est luimeme présent, et qui est present par lui comme étant présent à lui (ou voit au comme t, en supprimant cette presence, le monothéisme abstrait tombe en sait dans le piège de l'idolatrie

métaphysique) Dès lors, l'Imam n'est plus seulement pour le gnostique un Témoin et Guide exterieur (l'logid zabira), mais Temoin et Guide interieur (Hogid bâtma). Ainsi s'accomplit l'intériorisation de l'imamologie, l'approfondissement du sens de la personne et de la gede des Imà us, comme etant le sens de l'Imam interieur (dal hilt). Dans le vocabulate de Semnani, l'on ditait « l'Imam de ton être ». En même temps que l'imamologie spéculative atteint un de ses sommeis, elle éclot en une spiritualité profonde et caracteristique, permettant de formit les la devise courante : « Celui qui se connaît soi-même [son âme], connaît son Seigneur », en son equivalent gnontique shi'ite : « Celui qui connaît son Imâm, connaît son

Scigneur. »

 Quant aux points de divergence entre Mollà Sadrà et Shaykh Ahmad Ahsa't, il m'apparaît très important d'appeler. l'attention sur les quelques notes qui leur ont été consacrées ici, parce que les deux positions typitient quelque chose d'essentiel dans la gnose shi'ite. En sa réalité fonciere, la divergence se produit du fait que la philosophie de Mollà Sadra melor le Principe de l'erre dans le domaine de l'être, de l'exister il est l'Etre premier, il est emmemment et souveratnement Etre, mais il est deja de l'etre. Tout l'effort de Shaykh. Ahmad Ahsá'i, comme celui des maîtres de l'école shaykhie lesquels, on le rappelle, n'entendent que suivre integralement l'intégralité de l'enseignement transmis par les badith des Imams du shi'isme — tout cet effort tend à reintroduire dans le shi'isme duodécimain la rigouteuse theologia negativa que, des l'origine, avait professée le shi'isme ismaelien. Il y accertes, plus d'une difference. L'ismaelisme, par exemple, rapporte le nom Allah, comme étant celus du Deus revelatus, à la Première Intelligence comme Premier Etre, Protoktistos, tandis que le shaykhisme se contente de le méditer en sa sublimité transcendante à l'être. Car la thèse fondamentale, c'est. non pas, certes, qu'il faille séparer l'être de l'existence, mais qu'il est impossible de faire rentrer dans l'être, dans l'existence et ses catégories, l'essentiateur de l'être, l'existentiateur. de l'exister. L'acte de faire-être precede et transcende l'être ; ce qui fait être ne peut être dejà de l'être et dans l'être. En ce sens, il y a bien ainsi une tentative rigoureuse de Philosophie Première.

D'où se produit un décalage dans l'ordre de la procession de

l'être. Pour Mollà Sadrà, comme neoplatonicien avicennien, comn e isbragi aussi, le Prem er Emané de l'Este Premier est la Première Intelligence, Pour la théosophie de Shaykh Ahmad Alisa'i, c'est aller beaucoup trop vite. Le mystere de l'Acte createur, cette mise de l'etre à l'impératif (1916) qui précède toute distinction possible entre l'etre comme verbe « l'infinitif (esse) et l'être comme substantit (ess), réside en trois choses que notre vocabulaire distingue, mais qui n'en font qu'une quant au sens, comme le raj pelle le huitieme linam, l'Imam "Ali-Reza (ob 203 818) la Volonte divine foncière (mashi at), l'acte de voluion (tràdat), l'action instauratrice (théa.). Cette triade constitue l'Imperatif actif, l'Imperatif divin en sa signification active (Amr fi li), c'est-à-dire la mise de l'etre a l'imperatif : le este (KN) qui precède et détermine tout este de tout est. L'être mis originellement et primordialement à l'impératif est ce que la prophétologie il éosophique designe comme la Hagigat mobammadiya (la Réalité mohammadienne) on la Lunuere des Lumieres. C'est le plerôme de la prophetic et de l'imâmat éternels, constitué put les entités de pure lumière de ceux que le shi'isme designe comme les Quatorre Tres-Purs (Chahardeh Ma sum - le Prophete, Latima sa tille, les Douze Imama). L'etre que les philosophes avicenmens désignent comme la Premiere des Intelligences angeliques hiératchiques, devient ici precisément l'Intelligence de cette primordiale Lumiere des Lumieres. Molla Sadrà a'est, quant à lui, exprimé ailleurs, comme tout théosophe shi'ite, sur la Lugigat mebammadiya. Mais celle-ci n'intervient pas dans le petit Laure des penetrations metal-hysiques, bien que le prologue la ssåt entrevoir qu'il en acrist question. La lacune est comblee par le commentaire de Shaykh Ahmad.

S'ensuit alors une disterence atructurale essentielle. Pour Molla Sadra, l'Intelligence Agente est Esprit Saint (ce n'est pas cette identification que met en cause la critique de Shaykh Ahmad). Se conjoindre à l'Intelligence Agente, c'est, nous l'avons vu, le sommet auquel l'acte d'exister atteint le summum de Présence. Ainsi toute la metaphysique de l'etre, chez Mollà Sadra, débouche sur une métaphysique de l'Esprit-Saint. Seulement, il identifie ici precisement l'Esprit-Saint avec le 'alam al Amr, le monde de l'Imperatif divin, c'est-adire l'Impératif créateur, cinciplu comma evoquair l'etre à l'imperatif, comme Amr fi'li, impératif actif. Remarquoris, en

passant, que cet Imperatif contient en dernier ressort le secret de la préséance de l'exister sur les essences ou quiddités, car cet imperatif imperative les existences, non pas les quiddites, c'est à dure les existences mêmes de ces quiddites, non pas ces quiddites à l'etat d'abstractions logiques. Mais alors tout l'effort de Snaykh Alimad Absà'i nera de montrer que l'Intelligence-Esprit Saint sussi bien que la Haqiqat mobammadiya, constituent non pas le Ame ti ll, mais le Ame maf'uli, c'est-à-dire non pas l'impératif actif, mais l'impératif activi, l'imperatif en

sa significatio passiva.

De cette ditierenciation d'un double aspect dans la réalité impérative, resultent deux conséquences. La premiere concerne la these de Molla Sadra et d'Ibn 'Arabi affirmant wahdat al wejiid (an sens que l'on a montré ci-dessis, iv. 🕻 🥕 pp. 69 ss.). En tout état de cause, cette unite englobe bien tout ce qui est Ame maf uli, mais non pas le Ame fi li, le faireêtre, celui ci restant au dela de l'erre. La seconde conséquence concerne la perspective finale sur laquelle s'achève Le Livre dei penetrations metaphysiques. Ici, nous prions que l'on veuille bien ae reférer a la longue note fina e de notre traduction (n. 122). Car au moment ou Molla Sadra proclame que le cycle de l'etre est achevé par la rejonction avec l'Intelligence Agente comme étant l'Esprit createur (achevé sans doute en fant qu'existence creec, mais l'existence créatrice est sans limite), pour Shaykh Ahmad Ahsa'i cet achèvement ne saurait jamais ainsi advenir, parce que le Ame mal'úli ne peut jamais rejoindre le mystere du *Amr fi lî* 

Il y a certea, quelque chose de grandiose dans la conception qui s'exprime chez Shaykh Ahmad Ansa'i : celle d'un voyage chérubinque, pourrait-on dire ici aussi, qui entraîne éternel lement l'Intelligence-Esprit-Saint, elle-même, à la rejonction avec la Réalité prophétique éternelle (Haqiqat mobanimadiya) ou Lumière des Lumieres, et qui alors les entraîne ensemble en un pelerinage eternel vers l'Inaccessible, dont elles se rapprochent sans cesse et qui, toujours plus lointain, sollicite sans cesse une nouvelle approche. Mais il n'est pas sur, d'après ce que nous connassions de ses autres livres, que, si l'on eut pu s'expliquer, Mollá Sadrá n'eut pas eté tout à tait d'accord sur cette metaphysique qui, dans le refus de l'atteinte détinitive et de la possession, illustre non pas tant le motif de la Quête du paradis que l'idée même du paradis.

### LE LIVRE DES PÉNÉTRATIONS MÉTAPHYSIQUES

#### PROLOGUE

 Nous rendons gloire à Dieu et nous invoquons le secours de sa force par laquelle il a constitué le Malaküt1 de la Terre et du Ciel, le secours du Verbe par lequel il a produit la seconde création et la première création ; qu'il soit en aide à l'effort pour éduquer les facultés susceptibles d'atteindre graduelle ment à la perfection, rendre aptes à la conjonction avec l'Intelligence agente les intellects réceptacles des réalités suprasensibles et des états mystiques, expulset par les lumières des preuves démonstratives les démons des conjectures qui égarent, refouler dans l'abime des égarés et le « séjour des superbes » (16:31) les ennemis de la théosophie et de la certitude personnelle. Et nous prions sur Mohammad, missionné avec le Livre de Dieu et sa lumière descendue avec lui sur toutes créatures, sur sa famille et ses descendants, les Imams Très-Purs, préservés des soudlures de la nature, les sacrosaints immunisés contre les ténèbres de la connaissance conjecturale par les lumières de la Vérité et de la Certitude. O mon Dieu! ta bénédiction et ta paix soient sur lui, sur eux, sur tous leurs pieux shi'ites qui suivent leur voie et les ont choisis comme guides!

2. Et maintenant : le moins prestigieux et méritant d'entre les hommes, le plus faillible et fautif d'entre eux. Mohammad Sadroddîn Shirâzî, déclare ceci : Frères qui cheminez vers Dieu à la lumière de la gnose mystique ('irfân), prêtez attentivement l'ouïe de vos cœurs à mon livre, afin que pénètre à l'intérieur de vous-memes la lumière de ma théosophie : faites bon accueil à mes propos ; considérez les rites de ma religion

personnelle en matière de foi en Dieu et en la Resurrection, comme une foi au sens vrai, cette foi qui, pour les âmes instruites des hautes connaissances, resulte des preuves certifiantes et des Signes divins, ainsi que Dieu y fait allusion dans ces mots : « Chacun des croyants met sa foi en Dieu, en ses Anges, en ses Livres, en ses Envoyes » (2:285); et encore : « Celui qui tefine sa foi à Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses Envoyes et au Jour de la Resurrection, celui-là est dans un ega-

rement lointain » (4:135).

Et cela, c'est cette sagesse [cette the sephia] dont le don est produgué à ceux qui en sont dignes et refuse a ceux qui en sont indignes, et c'est elle précisément, cette théosophie, qui est la connaissance de Dieu par son essence, celle à laquelle fait allusion ce verset : « Ne te sufrit il pas que ton Scignour soit un térnoin présent à toutes choses ? » (41:53). Quant a la connaissance de Dieu par la connaissance des norizons et des âmes c'est à-dire du monde extérieur et du monde intérieur], c'est celle à laquelle retere ce même verset : « Nous leur montrerons nos Signes aux horizons et dans leurs âmes, de sorte qu'il leur soit évident qu'il est le Vrai » (41°53). C'est pourquoi les connaissances théosophiques [c'est-à-dire connaissances de Dieu par son essence sont elles-memes, comme telles, la foi en Dieu et en ses Attributs, tandis que les connaissances par les horizons et les ames sont des Signes (dyat) pour la connaissance de Dieu, du monde de ses Anges (malakat), de ses Livres et de ses Envoyes - des temoins (shawâbid) pour la connaissance du Dernier Jour et de ses événements : la tombe, la Resurrection, Pinterrogatoire, le livre, l'examen du compte, la Voie (strat), le stationnement devant Dieu, le paradis et l'enter.

Cette theosophie, enfin, ne consiste ni en disputations soolastiques, ni en contormisme se rangeant aveuglement aux opimons communes, ni en une philosophie (falsafa) déplorablement theorique, ni en imaginations vaines à la manière des soufist. Non, elle est le fruit de la meditation sur les Signes de Dieu, de la réflexion approfondie sur le royaume de ses tueux et de sa Terre; elle s'accompagne d'une rupture décisive avec tout ce à quoi s'attache la nature des disputeurs et des gens de la masse, d'un rejet total de tout ce que goûtent et ai précient

les cœurs des gens à succès.

 Dans mes livres et mes traites précédents, je vous ai deja présente, ô mes frères, certains philosophemes qui éclairent, certaines noutritures de qualité subtile et, pour servir a l'éclat. des esprits et à la parure des intelligences, certains prolegomènes pouvant rendre un grand nombre de services. Ce sont autant de chemins offerts à notre marche vers les étapes où nous sommes guides, vers les degrés qui nous exhaussent au supreme sommet aciences du Qoran, science de l'hermeneutique apirituelle (ta'arl) et des sens caches de la Communication divine (wah) et de la Revelation (tanetl), tout ce que le Sublime Calame (al-Qalam al-a'zam) inscrit sur l'Auguste Table (al Lawb al-karim) et que peut y lire celui chez qui Dieu en inspire la lecture, celui a qui il s'adresse directement par ses Paroles et à qui il tait comprendre ses Signes indubitables, contenus dans ce que l'Esprit f.dèle [l'Ange Gabriel] apporta d'en haut (cf. 26 193) au cœur de celui que Dieu avait choisi et qu'il guida. Celui-là, Dieu en fait tout d'abord un khalife pour le monde terrestre, une parure du monde angelique interieur (malakit sofli). Puis, il le rend digne de son monde superieur, il en fait un Ange dans le monde angelique celeste (malaküt randoil! Si quelqu'un a le temple de son cœur illumine par ces lumieres, son esprit s'elèvers vers cette Haute Demeute. Mais in quelqu'un les nie ou leur refuse in foi, c'est qu'il est d'ores et dept descendu dans le gouffre des mauvais, l'abime des démons et des pervers, le « séjour des superbes » (16:31), des compagnons du feu infernal.

4. Le probleme de l'ette (mojud) est le fondement des positions philosophiques, la base des questions theologiques, le pivot sur lequel tourne le moulin de la science du l'ambid, de la science de l'eschatologie (ma id), de la Resurrection des esprits et des corps, ainsi que beaucuip de choses pour la découverte desquelles nous avons été un isolé, seul à les mettre en lumière. Chez celui qui ignore la science de l'être, l'ignotance enval it jusqu'aux sources memes des problemes et des questions primordiales. Parce qu'il est inconscient de la science de l'être, voici que lui echappent les arcanes et les secrets des hautes connaissances, la science des choses divines et des prophéties les concernant, la connaissance de l'ame, de ses conjonctions [avec son Principe] et de son retour au Prin-

cipe de ses Principes, à la fin de ses fins.

Pour toutes ces raisons, nous avons jugé opportun de commençar par exposer cette science de l'erre dans le présent livre, où nous nous proposons de traiter des sources des

téa'ités metaphy siques de la Foi, et des positions de la plulosophie et de la théosophie mystique. Nous commencerons donc ici par les philosophemes de l'etre, et par démontrer que l'être est le principe positif dans chaque étant (manjud), c'est-à-dire qu'il est la realite (baqiqet). Tout ce qui est autre que l'etre est comme un reflet, une ombre, un simulacre.

Ensuite nous mentionnerons quelques positions doctrinales subtiles et quelques philosophèmes importants qui, par la faveur et l'inspiration divine, nous sont venus a l'esprit questions en lesquelles consiste la connaissance de l'Origine et du Retour ; la compassance de l'âme et de la Résurrection qui la reunit aux esprits et aux corps ; la cornaissance de la prophétie et de la waláyat\*; le mystere de la descente de la Communication divire (wals) et des Signes ; l'angélologie, avec les inspirations et les signes qui sont dus aux Anges , la demonologie. avec les suggestions et les doutes qui sont l'œuvre des démons , la these du monde de la tombe et du monde intermedizire (harzakh) ; la manière dont Dieu connau les choses sous leur forme universelle et dans leur realité particulière ; la connaissance du Décret préeternel et de la destince, du Calame et de la Table; la these des archetypes de lumiere ou Idées platoniciennes ; la question de savoir si l'intellection s'identifie (ittibad) avec les intelliges, et si la perception aensible s'identifie avec son objet , la question de savoit at ce qui est simple, comme l'Intelligence et ce qui est au dessus d'elie, est l'ensemble des etres ; la question de savoir si, bien que ses espèces et ses individus différent en quiddité, et que ses genres et ses différences soient diversifiés par definition et par essence, l'être en sa totalite est une substance (jan-bar) unique, n'ayant qu'une seule et unique (psérté, présentant simplement des niveaux et des degres supérieurs et inferieurs. Tout tela, entre autres questions que nous avons ete seul à mettre en lumière, dans la decouverte desquelles nous avons été un isole, et dont nous avons traité séparément dans nos divres et dans nos opuscules, cherchant par là 2 nous rapprocher de Dieu, à trouver accès auprès du Principe des Principes, Premier des Ptemiers.

Les connussances que nous avons de ces choses ne consistent, avons-nous dit, n. en controverses scolastiques, ni en conformisme adoptar t aveuglement les opinions communes, ce ne sont ni des spéculations philosophiques

PROLOGUE 85

théoriques, ni des artifices de raisonnement sophistique, ni des imaginations à la manière des soufis? Non, ce sont des connaissances démontrées à l'a.de de preuves ayant pour source la découverte intuitive, et de la vérité desquelles témoignent le Livre de Dieu, la tradition de son Prophète et les hadith des membres de la Maison de la prophétie, de la valâyat

et de la sagesse [les saints Imâms].

J'ai construit mon traité en le rassemblant autour d'une introduction et de deux stations (manqif), dont chacune comprendra plusieurs pénétrations (mashà'ır). C'est ce dernier mot précisément que j'ai choisi pour le titre, parce qu'il y a une correspondance entre le sens caché et l'apparence extérieure, entre le notoire et le secret. Nous disons donc, en demandant à Dieu son secours et aux Anges de son univers spirituel (malakût) leut assistance :

Introduction: où l'on approfondit le concept et les lots de l'être, et où l'on en établit l'essence et les étais. Il y aura plusieurs pénétrations.

(Comme on l'a déjà relevé, cette introduction et son titre correspondent à un plan primitif que l'auteur en fait n'a pas suivi. Le texte de l'ouvrage se presente comme comprenant en tout et pout tout huit *mashd'ir* ou pénétrations, avec leurs subdivisions.)

#### PREMIÈRE PÉNÉTRATION

### Où l'on explique que l'être n'a pas besoin de notification

5. La téalité positive de l'être [son heccéité] a est la plus évidente des choses, etant une présence et une découverte immédiate. En tevanche, sa quiddite est la plus obscure des choses, quand il s'agit de se la représenter et de l'approfondir. Son concept est entre tous celui qui a le moins besoin d'être notifié, étant une évidence et une patuité parfaite, et il est entre tous les concepts le plus général en extension. Son ipséité est la plus propre des propriétés, étant détermination et individuation, puisque c'est par l'être même qu'est individualisée toute chose individualisée, actualisée toute chose actualisée, déterminée toute chose déterminée et particularisée, l'être étant individualisé de par son essence même, déterminée concrètement de par soi-même, comme tu l'apprendras.

6 Qu'il ne soit pas possible de le notifier, c'est parce que la notification se fait par une définition ou par une description. Or, il n'est pas possible de notifier l'être au moyen d'une définition, puisque, n'ayant ni genre ni différence, il ne peut avoir de définition. On ne le peut pas mieux au moyen d'une description, puisqu'il n'est pas possible de connaître l'être par quelque chose qui soit plus manifeste et plus notoire que lui,

ni par quelque forme qui soit à égalite avec lui.

7. Par consequent quiconque projette de le notifier, se trompe, car il ne le notifiera jamais que par quelque chose de plus obscur. Toutefois, on peut se proposer d'y éveiller l'auditeur, de provoquer chez lui un ressouvenir, mais il ne s'agira,

dans tous les cas, que d'une notification [ou définition] verbale

8. Pour ma part je formulerai ceci : le fait de se représenter une chose en general signifie que le concept en est actualise dans l'âme en accord avec ce qu'il y a in concreto. Tel est le cas pour les concepts et les quiddités universelles autres que l'être, lesquelles existent tantot d'une existence concrete bien enracinée, tantôt d'une existence mentale à la façon d'une ombre, leur essence se maintenant sous l'une et l'autre forme d'être. Or l'être, l'exister, ne comporte pas d'autre exister avec lequel il permuterait, tantôt à l'état extramental, tantôt à l'état mental, tandis que son concept se maintiendrait.

9. Toute realité en acte d'etre, ne comporte qu'un mode unique d'actualisation. L'acte d'être, l'exister, ne comporte pas d'existence mentale ou logique (aviid dérini). Or, ce qui ne comporte pas d'existence mentale [c'est-à-dife le mode d'être d'un concept logique], n'est ni un versel n' particulier, ni

général ni propre<sup>11</sup>.

10. D'où, l'*être* est soi-même quelque chose de simple, individualise de par soi-même, n'ayant ni genre ni différence, et n'etant lui-meme ni gente ni difference ni espèce ni accident géneral ni propriété. Quant à l'être [l'existence] dont on dit qu'il est accidentel pour les êtres [les existants], c'est un concept resultant d'une abstraction opéree par la pensée, ce n'est pas la réalité de l'acte d'être, de l'exister. Non, c'est un concept logique faisant partie des intelligibles seconds, tels que la reité, la non-necessite, la substantialité, l'accidentalité, l'hominité, la nigritude, et toutes les autres abstractions expirmees par un nom verbal (masdar), lesquelles ne sont qu'une imitation (biká) at) de choses dont les unes ont une téalité concrète, les autres non<sup>11</sup>. Or, ce dont nous traitons ici, ce n'est nullement cela. Loin de là, notre propos, c'est précisément « ce qui est imité », et cela, c'est une réalité une et simple, qui pour se trouver réalisée et actualisée n'a absolument pas besoin de l'adjonction d'un determinant quelconque, que ce soit une différence ou un accident, une classe ou un individu.

11. Ou mieux dit, il arrive, certes, que ces choses lui soient adjointes, en fonction des concepts et des quiddités universelles qui sont actualisées et existent par elle, puisque tout acte d'etre, toute existence, horms l'Existence première et simple, laquelle est la Lumière des Lumières, implique une quiddité universelle contingente qui est l'objet de ces qualifications, en tant qu'elle est actualisée dans la pensée, de sorte qu'elle devient genre ou différence, élément essentiel ou accidentel, définition ou description, et autres concepts universels faisant fonction d'attributs. Mais ces qualifications [qualifiant par essence la quiddité] ne qualifient l'être, l'existence, que par accident.

#### DEUXIÈME PÉNÉTRATION

#### Sur la manière dont l'être englobe les choses

12. La téalité de l'être n'englobe pas les choses existantes de la même manière que le concept de l'universel englobe les réalités partielles. En s'appliquant à ces choses, ainsi que nous t'y avons dejà tendu attentit, l'etre, en son essence, n'est ni un genre, ni une espèce, ni un accident, puisqu'il n'est pas un universel natutel<sup>13</sup>. Ou mieux dit : son englobement des choses est un autre cas d'englobement, que seuls peuvent comprendre les gnostiques, « ceux qui sont enracinés dans la Connaissance » (3.5) Dans certaine école de gnostiques 14, on le désigne tantôt comme le « Souffle du Miséricordieux » (al *Nafas al Rahmânî*), tantôt comme « la Miséricorde qui embrasse toutes choses » (7:155), ou comme « le Dieu par qui ou dont est créé toute chose ». On parle également de l'expansion de la lumiète de l'être sur les « temples » (*bayâkıl*) des êtres non nécessaires par eux-mêmes, et sur les réceptacles que sont les quiddités ; enfin, on parle de sa descente dans les demeures que sont les ipséités.

13. Tu comprendras plus lom le sens de cette proposition : que l'être tout en étant par essence une réalité individuelle et individualisée, de par soi-même determinée, est aussi ce qui individualise toutes les quiddités universelles qui existent par lui ; tu comprendras de quelle mamère il leur est uni ; comment, dans la réalité extérieure concrète, ce soin elles qui en sont les prédicats ; comment dans la pensée et selon

l'analyse opérée par l'intellect, c'est son concept qui leur advient comme s'il était un accident.

14. Il t'apparaîtra également de queile manière il est vrai de dure que la réalité de l'être, tout en étant individualisée de par soi-même, comporte des réalités différenciées en fonction de la différenciation des quiddités contingentes, dont chacune est unie à l'un des degrés de l'être et à l'un des plans de l'être!', hormis l'Existence divine primordiale, laquelle ne comporte pas de quiddité, parce qu'elle est l'acte d'être à l'etat pur, dont on ne peut concevoir qu'il y en ait de plus complet, de plus intense ni de plus parfait. Ni generalité ni particularité ne sont mélangées à son être ; aucune définition ne le définit ; aucun nom ni description ne le précisent ; aucune connaissance ne le contient « Les faces s'inclinent devant le Vivant, l'Éternel » (20:110).

#### TROISIÈME PÉNÉTRATION

### De ce qui fait l'essence de l'être in concreto

15. Sache que Dieu Très Haut te soit en aide par sa lumière! – que l'être est la plus apte des choses à posséder une réalité existante. Plusieurs considérations décisives sont a prendre à témoin.

#### 1" considération prise à témoin 14

16. La réalité de chaque chose, c'est son acte même d'être, duquel résultent les effets et les efficiences que l'on attend de cette chose. L'être est donc entre toutes choses la plus apte à posséder une réalité, puisque c'est par l'être que tout ce qui n'est pas l'être, vient à posséder une réalité. L'être, l'exister, est donc la téalité de tout ce qui possède une réalité, sans que lui-même ait besoin de quelque autre réalité pour posséder une réalité. Ainsi il existe de par soi-même in concreto, tandis que ce qui est autre que lui, je veux dire les quiddités, existe in concreto par lui, pon pas par soi-même.

17. Nous entendons par là que, lorsque l'on dit d'un concept, l'homme par exemple, qu'il possède une réalité ou une existence, la signification en est qu'il existe *in concreto* [onti quement] une certaine chose à laquelle il s'applique, et à laquelle on donne en attribut d'être un homme. De même pour le cheval, le ciel, l'eau, le feu et toutes les autres intitulations. Les concepts qui sont réalisés dans les individus concrets, sont des intitulations attribuées à ces derniers. Dire que ces

signific que leur contenu conceptuel est attribué à une chose en vertu d'une attribution tenant à son essence [non pas acci dentelle]. Les jugements formules dans ce cas, tels que « ceci est un homme », « cela est un cheval », sont des jugements nécessaires essentiels. Il en va de même concernant le concept de la realité, de l'existence et de ses synonymes. Il faut que l'intitulation en soit attribuée à une chose, pour que l'on puisse dire d'une chose, par une attribution tenant à son essence, que ceci est telle ou telle realite. Le jugement formule dans ce cas est ou bien un jugement de necessité essentielle [dans le cas des êtres nécessaires ab alio], ou bien de necessité precternelle [dans le cas de l'Îxtre Necessaire par soi meme]

18 Je ne veux pas dire que, lorsque I on donne en attribut au concept de la réalité ou de l'exister — lequel est une representation spontance — d'être une realité ou une existence, ce soit par le mode d'attribution d'une chose commune à plusieurs choses, puisque le fait d'attribuer une intitulation à elle-même n'implique jamais que ce soit par le mode de l'attribution commune à plusieurs choses, mais bien par une attribution primaire essentielle, non pas commune à plusieurs.".

19. Non, ce que je veux dire, c'est ceci la chose la savoir l'etre) dont l'annexion (selon les peripatéticiens) ou dont la considération selon les inbrigivin accompagne la quiddité, est la chose dont il dépend que la quiddité possede une réalité. Nécessaltement donc, c'est à cette chose qu'est attribue le concept de la realité ou de l'existentialite [manyfidiya, le fait d'etre existant]. Ainsi faut-il qu'il y ait pour l'etre quelque chose qui en reçoive l'attribut in concreto, et a quoi cette intit ilation soit essentiellement attribuée par le mode d'attribution. commune à plusieurs choses. Or, quand une intitulation est attribuée à une chose in concreto, cette chose en est une individustion [Zayd, par exemple, par rapport & a homine »], excette intitulation prend une réalité dans et par cette chose. De même y a-t-il pour le concept de l'être une individuation in concrete ; il possede donc une forme déterminée et concrete, independamment de toute consideration de l'intellect et de toute intervention de la pensée. L'être, l'exister, est donc existant effectivement, et l'existentialité de l'être [le fait que l'etre soft existant in concrete signifie qu'il est de par soi-meme existant de fait in concreto, de même que Zayd, par exemple, est de

fait un homme. Que Zayd soit effectivement un homme [la realité humaine de Zayd comme realité de fait] signific l'existentialite (manquélya) de Zayd. De même, le fait que l'être, l'exister, soit une réalité effective, signifie que l'être, l'exister, est de par soi meme existant, tandis que tout ce qui est autre

que l'être, est existant par l'être.

Ce n'est donc pas que l'être son existant parce qu'il y aurande l'etre une seconde existence, se surajoutai t à lui, comme quelque chose qui lui surviendrait à la façon d'un accident. Il n'en pourrait être ainsi que par une abstraction opérée par l'esprit, ainsi qu'il en va pour les accidents que décompose une analyse mentale « le genre et la dittérence, par exemple, existent d'une meme et unique existence in concreto, tandis que par le fait de l'analyse montale, l'un devient l'accident de l'autre>. [L'existentialité de l'être tient à l'essence meme de l'etre], et telle est la différence avec la quiddité, celle de l'homme par exemple. En effet l'existentialité de l'homme manjidiya, le fait que l'homme son existant], signifie que quelque chose in concreto est homme, non pas que quelque chose m concreto est existence, tandis que l'existentialité de l'être [le fait que l'être soit existant] signifie que quelque chose in concreto est ette, existence, c'est-à-dire réalité

20. Sache que tout existant in concreto est autre que l'être, car il comporte un mélange et une composition, ne serait ce que pour la pensée, à la différence de l'etre pur. C'est en raison de cela que les philosophes disent : tout existant non nécessaire par sot-meme (momkin), c'est-a-dire tout de qui possede une quidelité, forme un couple composite. Il n'y a donc aucune quiddite qui soit une realité simple. Pour récapituler, disons : l'etre est existant par soi-même, non pas par un autre que soi. Par là se trouvent écartés les pièges dont il est fait mention à propos de l'existentialité de l'être le est à-dire concernant le fait que l'êtte sit eristant]. Quant au concept abstrait de l'être. par une operation de l'intellect, il en va de lui comme de tous les autres universaux et concepts logiques, par exemple la réite, la quiddité, la non-necessité (mombiniya) et autres concepts semblables. Il y a toutetois cette difference que ce qui correspond a ce concept de l'etre, ce sont des el oses ayant racine dans la realite positive et concrète, à la difference de la rette, de la quiddité et autres concepts logiques.

21. Sache qu'à toutes les existences [les actes d'exister]

correspondent des réalités concrètes. Cependant leurs noms propres sont ignorés. Pour suppléer à leurs noms, nous disons : l'existence de ceti, l'existence de cela [en référant à la quiddité]. D'autre part, l'ensemble nécessite dans la pensée le concept général. En revanche, les noms et les proprietés des quiddites propres sont connus [i.e. homme, cheval, mouton, etc.]. Mais l'existence réelle de chacune des choses [son acte d'être absolument propre], il n'est pas possible de l'exprimer par un nom propre et un qualificatif propre, pour cette raison que la formation des noms et des qualificatifs est en correspondance avec les concepts et les universaux logiques; les noms et les qualificatifs ne correspondent pas aux ipseités individuelles en acte d'exister, ni aux formes concrètes.

#### 2º considération prise à témoin

22 C'est une chose claire et évidente que lorsque nous disons « ceci existe in concreto » et « cela existe dans la pensée », ce qu'il faut entendre par le concret [al khârŋ, extramental et par la pensee ne ressortit ni à la catégorie des receptacles, ni a celle des emplacements, ni à celle des substrats Non, ce que l'on signifie en disant que la chose existe m concreto, c'est qu'elle possede une existence en raison de laquelle en résultent les effets et efficiences que l'on en attend <on allume le feu, on refroidit l'eau, etc >, tandis que ce que l'on signifie en disant qu'elle existe dans la pensée, c'est tout autre chose < on n'allume pas l'idee du feu, on ne refroidit pas l'idée de l'eau, etc. > . Si donc l'acte d'être, l'existence, n'avait pour toute réalité que la seule actualisation de la quiddité, il n'y aurait alors aucune difference entre l'être concret et l'etre. purement idéal [entre l'ont, que et le logique]. C'est là quelque chose d'impensable, puisqu'il arrive que la quiddité soit actualisée dans la pensée, sans pour autant exister in concreto 14.

#### 3° considération prise à témoin

23 Si l'existentialité des choses résultant de leurs quiddités mêmes, non pas de quelque chose d'autre, il serait impossible de les donner en prédicat les unes aux autres et de prononcer qu'une chose est une certaine chose, comme lorsque nous disons « Zayd est un vivant », « l'homme est un matcheur »,

parce que le contenu du jugement prédicatif et ce qui en reçoit l'attribut, c'est la téunion accomplie, dans l'existence concrète, entre deux concepts qui diffèrent. De même, prononcer qu'une chose est une certaine chose signifie que ces deux choses sont réunies dans leur acte d'exister, tout en différant quant au concept et à la quiddite. Or, ce par quoi il y a la différenciation est autre que ce par quoi il y a la réunion. C'est à cela que revient le jugement énonçant que le jugement prédicatif postule la réunion in amereto et la differenciation dans la pensée. Des lots, si l'acte d'être, l'exister, n'est pas quelque chose d'autre que la quiddité, l'aspect de l'identité ne se distingue plus de l'aspect de la différenciation. Le conséquent est faux, selon ce qu'on vient de dire. L'antecedent est donc également faux. Quant au lien de conséquence de l'un à l'autre, il se démontre ainsi la validite du jugement prédicatif a pour fondement une certaine unité et une certaine différenciation, puisque s'il y avait là unité pure et simple, il n'y autait pas de jugement prédicatif ; et s'il y avait là multiplicité pure et simple, il n'y en aurait pas non plus. Si donc l'exister était une simple abstraction conceptuelle, son unite et sa pluralite ne feraient que cottenpondre exactement à l'unite et à la pluralité des concepts et quiddites auxquels il serait rapporté. Dès lors qu'il en serait ainsi, aucune attribution commune entre les choses ne serait viraie ; il n'y aurait plus que l'attribution primaire essentielle. I oute opération predicative serant limitée à celle-ci, dont le fondement est l'identité dans l'ordre conceptuel 1.

#### 4º considération prise à témoin

24 Si l'acte d'être [l'existence] n'était pas en soi même existant, il s'ensuivrait qu'aucune chose ne fût existante. La faussete du consequent entraîne la fausseté de l'antécedent. Le lien de consequence se demontre comme suit. Lorsque l'on considère la quiddite en elle-même, indépendamment de l'acte d'être, elle est non existante (ma'dáma). De même lotsqu'on la considère en elle-même, en faisant abstraction aussi bien de l'existence que de la non-existence; considérée ainsi, la quid dité n'est ni existante ni non existante. Si donc l'existence n'était pas en soi-même existante, il ne serait pas possible d'affirmer l'une de l'autre [c'est à dire d'affirmer que la quiddité existe]<sup>24</sup>. Car affirmer une chose d'une autre chose, ou

bien la tattachet à cette chose, ou bien la considérer en même temps qu'elle, tout cela présuppose l'existence de la chose dont on l'affirme «ne. la chaleur affirmee d'un corps», ou tout au moins quelque chose qui en implique l'existence. Si donc l'existence n'était pas en soi-meme existante, alors que de son cote la quaddité, elle aussi, n'est pas en soi même existante, comment quelque chose d'existant serant-il jamais réalisé? [Con ment y autant-il de l'etre reel?] Des lors, la

quiddité ne serait jamais existante.

Quiconque se réfere à son sentiment intime, comprend, en toute certitude, qu'à moins que la quiddité ne fasse qu'un des l'origine avec l'acte d'exister, comme telle est notre doctrine, ou bien à moins qu'elle soit le sujet auquel advient accidentellement l'exister, comme telle est l'opin on contante chez les peripatéticiens, ou bien que ce soit elle qui, inversement, advienne comme un accident à l'existence [comme à un substrat], selon ce que protesse une école d'entre les soufis, en debots de ces cas il est impensable que la quiddité soit jamais existante d'une manière quelconque, car rattacher du nonexistant à du non-existant est une operation impensable. De même fattacher un contenu conceptuel a un autre, sans que l'un ou l'autre existe, ou que l'un soit l'accident de l'autre, ou que tous deux existent, ou que tous deux soient l'accident d'un troisième, est une opération radicalement caduque. L'intellect ne peut qu'en constater l'impossibilité".

25 Ce que disent certains, à savoir que l'existentialité des choses tient à l'ascendance qui les rattache à l'être Nécessaire, est une proposition inopérante. En citet, l'existence pour la qualidite n'est pas comme la filiation pour les enfants, puisque ceux-ci en reçoivent la qualification en raison de l'ascendance qui les rattache à une meme personne. C'est que, dans ce dernier cas, l'actualisation du rapport est posterieure à l'existence des termes en rapport, tandis que la qualification des qui ddités par l'existence n'est rien d'autre que leur existence même.

[cf. infra \$ 28 ss.].

26 Bahmanyar dans son Kitâb al Tabsil<sup>11</sup> déclare : « Quand nous disons que telle chose est existante, nous entendons deux choses : la premiete est qu'elle possede un certain être, comme lorsque nous disons " Zayd est en relation " [Zayd est père, possede la relation de patternité], et c'est là parlet de mainire figuree. La seconde est qu'elle existe au sens vrai du mot. En

isant que la chose est existante, nous entendons qu'elle est son xistence même, de meme qu'au sens viai le terme en relation s' la relation elle-même. »

#### \* considération prise à témoin

27. Si l'acte d'être [l'existence] n'avait pas une forme m oncreto, aucune realité partielle dans les espèces, c'est-à-dire ucun individu d'une espèce quelconque, n'aurait jamais de éalité. C'est qu'en effet la quiddite ne repugne en elle meme u a etre commi ne à pli sieurs, mi a ce que l'universalite lui soit. onférée dans la pensée, serait-elle même particularisée par oille particularisations résultant de l'adjonction de concepts nultiples [ear tout cela ne suffic pas à constituer une indiviualité | C'est pourquoi necessairement l'individu comporte suelque chose qui se surajoute à la nature commune (tabi at instrarika,, et il faut que ce surplus soit quelque chose d'indiidualisé par essence, quelque chose dont on ne puisse conceour que ce quelque chose advienne en commun à plusieurs. Dr. precisément, nous n'entendons par l'acte d'etre. 'exister, rien d'autre que ce quelque chose. Si donc ce melque chose jee surplus qui constitue l'individualité | n'avait nas de réalité dans les individus de l'espece, aucun des indiidus de cette espèce n'aurait de realite in concreto.

28 St quelqu'un soutient que l'individuation résulte du apport avec l'Être Divin qui est individualise par soi même, un en comptendra l'erteur par l'exemple donne precédemnent [cf. supra § 25], car la relation d'une chose avec une autre presuppose l'individuation de l'une et l'autre chose.

29. Én outre, la relation en tant que relation est elle-même juelque chose de conceptuel et d'universel. Or, que l'on joute de l'universel à l'universel, il n'en résultera jamais 'individualité

30. Cela, lotsque ce que l'on considère, c'est ce qu'il en est le la telation en tant que concept logique parmi d'autres; nais alors, de ce point de vue, elle ne constitue pas une relaion, elle n'est pas un concept depourvu d'autonomie <elle
st depouillée de la mibiyat, de l'est ad, c'est-a-dire de
'absence d'autonomie concrète > Mais lorsque ce que l'on
onsidere, c'est ce qu'il en est de la quiddite par essence, alors,
elle qu'elle est en soi, la quiddité ne soutient pas de rapport

avec quelque chose d'autre qu'elle-même, tant qu'elle n'a pas un acte d'être par lequel elle est mise en rapport avec son existentiateur et instaurateur. Or, nous n'entendons précisément par l'existence (wojûd) rien d'autre que cet acte d'être (kawn). Celui-ci, il n'est possible de l'intelliger et de le connaître que par la vision presentielle (shohûd hoduri), comme l'explication en sera donnée plus loin<sup>23</sup>.

#### 6e considération prise à témoin

31. Sache que l'accident est de deux sortes : il y a l'accident advenant à l'existence, et il y a l'accident advenant à la quid-dité. L'accident advenant à l'existence, c'est, par exemple, l'advenance, in concreto, de la couleur blanche au corps, de la situation en haut advenant au ciel, ou encore l'advenance de l'universalité et de la réalité d'espèce à l'homme, l'advenance de la réalité de genre à l'animal. L'accident de la quiduité, c'est, par exemple, l'advenance de la différence spécifique au

genre, l'advenance de l'individuation à l'espece.

32 Les compilateurs professionnels parmi les philosophes. s'accordent à dire dans leur langue que la qualification de la quiddité par l'existence et l'advenance de celle ci à la quiddité, ne sont ai une qualification in concrete ni l'advenance d'un accident immanent matériellement à son substrat, parce qu'il faudrait que le qualifié etit d'ores et dejà anterieurement un certain degré de réalité et d'être, un degré d'être où cependant il ne subitait pas encore le mélange de la qualification par cet attribut [à savoir l'existence], voire ou il serait vacant et separé de cette qualification et de son advenance, que cette qualification art la nature d'une adjonction in concreto, comme dans le cas où nous disons « Zayd est blanc », ou bien celle d'une abstraction opérée par la pensée, comme lorsque nous disons « le ciel est au dessus de nous », ou bien celle d'une négation, comme lorsque nous disons « Zayd est aveugle » | Dans tous ces cas en effet, le qualifié a déjà un certain degré d'existence antérieurement à l'advenance de la qualification. Telle n'est pas la qualification de la quiddité par l'existence.

La qualification de la quiddité par l'existence est une qualification logique, il n'y a d'advenance que par l'analyse opérée par la pensee. Or, dans cette sorte d'advenance, il n'est pas possible que ce qui en est le substrat possede anterieurement

ui, degré d'être et de réalité en acte d'exister, ni in concreto ni dans la pensée, un degré d'être où il serait vacant de cette existence dénommée accident. Car lorsque nous disons, pat exemple, que la différence spécifique est un accident du genre, nous ne voulons pas dire que le genre ait une réalité en acte d'être, m concreto ou dans la pensee, indépendamment de cette différence spécifique. Non, ce que l'on veut dire, c'est que le concept de la différence est extrinsèque au concept du genre et lui est rattaché du point de vue de la pensée, bien que la différence ne forme qu'un avec le genre du point de vue de l'existence. Ainsi donc l'advenance [de la différence au genre] est au titre de la quiddité, du point de vue de l'analyse opérée par la pensée, bien que [genre et différence] ne fassent qu'une seule existence in concreto. De meme en est-il pour la quiddité et l'existence, lorsque l'on dit que l'existence est un des accidents de la quiddité.

33. Ce raisonnement étant établi, nous disons ceci : si l'exister [l'acte d'être] n'avait pas une forme et une réalité in concreto, son advenance à la quiddité ne consisterait pas dans ce que nous avons exposé [à savoir que toutes deux ne font qu'un m concreto]. Ou mieux dit elle serait comme toutes les autres abstractions logiques que l'on rattache à la quiddité, après que celle-ci est positive et établie. Or, le fait est que nécessairement l'existence [l'acte d'être] est quelque chose par quoi précisément la quiddité est existante, et avec quoi la quiddité ne fait qu'un in concreto, bien qu'elle en diffère quant au sens et quant au concept, eu égard à l'opération analytique de l'esprit. Médite bien sur ce point ...

#### 7º considération prise à témoin

34. Parmi les témoignages référant à ce problème, il y a celui ci : les philosophes déclatent que l'existence des accidents en eux mêmes est précisément leur existence pour leur substrat, c'est-à-dire que l'existence effective de l'accident consiste précisément dans son immanence à son substrat. Or, il n'est pas douteux que l'immanence de l'accident à son substrat [l'immanence de la couleur noire à un corps, par exemple] est une chose concrète qui se surajoute à sa quiddiré. De même, s'il est vrai que le substrat n'est pas impliqué dans la quiddité de l'accident à elle seule, il est cependant bel et bien

implique dans l'existence de cet accident, laquelle est son accidentalité meme et son immanence à ce substrat. Tel est le sens de la proposition que les philosophes enoncent dans leur l'aprede la preuve, à savoir que le substrat est implique dans les detinitions des accidents. Ils affirment egalement que c'est la, dans l'ensemble des sin ations, quelque chose qui, en raison de la définition, échoit en surplus à l'objet defini, comme par exemple, l'implication du cercle dans la definition de l'arc [le cercle s'y surajoutant à l'arch, ou comme le batiment est impliqué dans la definition du battsseur « lequel est définicomme celui de par qui existe le bâtiment. Puisque nous detinissons l'accident comme de qui existe dans un substrat, le substrat est donc implique dans sa definition, comme le cercle dans la definition de l'arc, le battment dans celle du batisseur > On comprend donc que l'accidentalité de l'accident -celle de la couleur notre par exemple accidentalite qui constitue son existence effective, se surajoute à sa quide ite

35 Si done l'acte d'ette [l'existence] n'était pas quelque chose de réel in concreto, mais quelque chose que la pensee distinguerait par abstraction dans la quiddite, si l'exister, venille je dire, n'était que le verbe être de la copule |servant à lier l'attribut au sujet), alors l'existence de la couleur noire, par exemple, consisterait purement et simplement à ette noite, c'est à-dire dans sa nagritude, non pas dans son immanence effective à un corps noir [c'est-à-dire que son existence consisterait dans sa quiddité même, sans besoin qu'il existe un corps noir Or, des lors que l'existence des accidents, c'est-à dire ce qui fait leur accidentalité meme et leur immanence à un substrat, est quelque chose qui se surajonte a leurs quiddites universelles respectives, il en sera de meme a fortieri pour les substances < necessairement l'existence des substances in concrete se surajoute à leur quiddité, phisque leur existence est presupposee par celle des accidents >. Aussi bien personise ne fait il de différence « celui qui affirme la réalité concrete de l'existence de la substance, ou celui qui, au contraire, en fait une abstraction considéree par la pensee, soutiendront la memethese respective quant a l'existence de l'accident>

### 8º considération prise à témoin

36 Ce qui dévoile l'aspect de notre probleme et en illumine. la voie, c'est que les degrés de l'interire et du faible - dans les choses qui comportent une echelle d'intensité et de faiblesse constituent, selon les philosophes, des espèces differenciees par les difiérences logiques<sup>11</sup>. Dans l'intensification qualitative, celle de la couleur noire par exemple, intensitication qui est un mouvement qualitatif, ils seraient alors contraints, si l'acte d'être ne consistant que dans une certa ne matuere dont l'esprit considere la quiddite (amr l'tibari), d'admettre que acient realisées des espèces intinies comprises entre deux limites. Que la consequence s'ensuive et que le conséquent soit taux, c'est ce que comprendra quiconque réilechit et observe qu'à chacune des definitions definissant un degre plus intense ou un degré plus taible, correspondront, des lors qu'il s'agit chaque fois d'une quiddite specifique, des quiddites différenciées quant au concept et quant à la realité, autant que l'on suppose de definitions à l'intini. Si donc l'acte d'etre, l'existence, consistuit en quelque chose ayant la nature d'une pute relation consideree par la pensee, as multiplication consisterait en la multiplication des concepts de quiddites distinctes et différenciées. La consequence serait alors ce que nous avons dit. [Or, un infini en acte est inconcevable ]

37. Certes, si tout l'ensemble a une existence unique et une forme unique continue, comme tel est le cas des grandeurs quantitatives continues fixes [i.e. la ligne, la surface, le solide mathematique] ou motales [i.e. le temps], les détinitions [particularisant les degres en autant d'espèces] n'y étant alors qu'en puissance, il n'en résulte aucune consequence entrainant à l'absurde, puisque l'existence de ces espèces qui correspondent aux definitions et aux divisions graduelles, est une existence virtuelle, non pas une existence en acte. En etiet, tout l'ensemble existant par une existence unique et continue, c'est l'unité qui est en acte, tandis que la multiplicité est en puissance. En revanche si l'acte d'etre, l'existence, n'a pas une forme concrete, la conséquence est inevitable et la difficulté se

dresse [celle d'un infini en acte].

### QUATRIÈME PÉNÉTRATION

## Où l'on résout les doutes allégués contre la réalité de l'être comme réalité in concreto

38. Pour ceux à qui reste voilée la vision de la lumière de l'être qui effuse < depuis la Lumière des Lumières > sur tout existant non nécessaire par soi même, et qui nient les splen deurs du soleil de la Vraie Réalité déployées sur chaque quiddité contingente, il est des voiles faits de doutes, des voiles épais, que nous avons soulevés, dont nous avons dispersé les ténèbres, dénoué les nœuds, résolu les difficultés, avec la permission du Dieu très sage. Il s'agit des objections suivantes.

39 Question I. Si l'acte d'être, l'existence, était actualisé in concreto, l'existence serait une chose existante (manjûd). A son tout, son existence aurait une existence. Ainsi de suite à

l'infini \*\*.

40. Réponse. Si l'en entend par chose existante (mawjud) ce en quoi consiste [ou par quoi subsiste] l'existence (wojud), l'acte d'être, alors l'existence est impossible en ce sens, parce qu'il n'y a aucune chose au monde qui sont existante en ce sens, ni la quiddité ni l'existence.

Quant à la quiddité, c'est pour la raison déjà indiquée, à savoir que l'existence ne consiste pas dans la quiddité. Quant à l'existence, c'est parce qu'il est impossible qu'une chose consiste à se répéter elle-même. Le conséquent étant

faux, l'antécédent l'est également.

Ou plutôt nous dirons ceci : si en parlant de la chose existante, on l'entend en ce sens, à savoir comme la chose en laquelle consisterait [ou par laquelle subsisterait] l'acte d'etre, l'existence, il s'ensuit que, prise en ce sens, l'existence, elle, n'est pas quelque chose d'existant [quelque chose qui possède l'existence], parce qu'aucune chose ne consiste dans sa proprerépétition [ne subsiste par celle-ci]. La blancheur, par exemple, n'est pas une chose qui possède la couleur blanche fune chose blanchel. Ce qui possede la blancheur, c'est quelque chose d'autre que la blancheur elle-même ; c'est, par exemple, le corps ou la matière «de même, ce qui possède l'existence, c'est la quiddite > . Mais si, en ce sens, l'existence n'est pas quelque chose d'existant, il ne s'ensuit pas que l'existence soit ainsi qualifice par son terme contradictoire, qui est la non-existence. Autrement dit, si l'existence n'est pas ellememe une chose excistante, il ne s'ensuit pas qu'elle soit non excistence.] En effet, le terme contradictoire de l'existence, de l'acte d'exister, c'est ne pas être ('adam) ou ne pas exister (là unjud); ce n'est pas non-étant (ma'dum), ni non-existant (la manjud). Or, l'on considère dans le rapport de contradiction l'unité du prédicat, que le predicat soit attribué au sujet par univocité ou par dérivation \*\*.

Maintenant, si l'on prend le mot existant (manylid) au sens simple que l'on exprime en persan par le mot bast (est) et ses synonymes, alors, oui, l'existence (mojid) est existante, et son existentialité (manquiti) a, c'est son acte d'etre de par soi meme m concreto; et son acte d'être existante (manjud), c'est precisément son acte même d'être existence (wojud), ce n'est pas quelque chose qui se surajoute à son essence. Ce qui, pour autre chose que l'existence, est actualisé à cause d'elle, se trouve, dans son cas à elle, actualisé par elle-même. De même la spatialité et la temporalité appartiennent par essence à l'espace et au temps, mais appartiennent aux choses spatiales et aux choses temporelles par l'intermédiaire de la spatialité et de la temporalité. De même en est-il pour l'antériorité et la postériorite, dans l'ordre du temps comme dans l'ordre de l'espace ; anteriorité et posteriorité appartiennent par essence aux parties constitutives du temps et de l'espace, tandis qu'elles appartiennent aux autres choses par l'intermediaire de ces dernieres. De meme encore pour le concept du continu , celui-ci appartient par essence à la dimension mathématique, et appartient aux autres choses à cause de celle-ci. De même enfin le fait de constituer l'objet de la connaissance (ma limitya)

appartient par essence à la forme intelligible, et par accident à la chose extérieure concrète \*\*.

41 Question II Mais alors chaque existence est une existence nécessaire par essence, puisque l'Étite Necessaire n'a d'autre sens que ce dont l'etre ne peut pas ne pas être, et qu'il est iné-

vitable d'affirmer d'une chose cette chose elle-meme.

42. Réponte. On resoudra cette difficulté par une triple consideration: l'antériorité et la posteriorité, la perfection et la déticience, l'indépendance et la dépendance. L'objection, en citet, ne fait pas de différence entre une necessité d'essence (dbattya) et une necessité precternelle (azaliya). L'Eure Necessaire est antérieur à la totalité, n'étant le cause d'aucune chose. Il est pariait ; on ne peut concevoir quelque chose qui lui soit. superieur quant à l'intensité de l'etre. Il n'y a en lui aucune deficience d'aucune sorte. Il se sutfit à soi-meme, il ne depend d'aucun être, puisque son existence est nécessaire en faison. d'une necessité precternelle ; elle n'est donc pas limitée par la dutee de son essence, ni conditionnée par la durée de la qualification. < À la manière dont, par exemple, la recessité de la parité du nombre quatre dure tant que durent des tetrades, » Les existences non nécessaires par elles-memes sont des essences ne se suffisant pas à sou-meme pour etre, des épseites dependantes, pursque, si l'on cesse de considerer leur instaurateur (já il), elles sont, de ce point de vue, illusoires et impossables. C'est qu'en effet l'acte (fi l) est constitue par l'agent (få il), de même que la quiddité de l'espece composee est constrtuce par sa difference specifique. Que l'existence soit necessaire, cela signifie que son essenci, est par soi-même existante, sans avoit besoin d'un instautateur qui l'instaute, ni d'un receptacle qui la reçoive et qui en soit le substrat. Mais que l'existence soit existante, cela signific que, des qu'elle est actualisée, soit par elle-même soit par un agent, elle n'a pas besoin pour être reelle d'une autre existence venant à etre actualisée pour elle, à la différence de tout ce qui est autre qu'elle [a savoir les quiddités], car tout ce qui est autre postule, pour être existant, que soit pris en consideration l'existence et que celle-ci lui soit adjointe.

43 Question III Si l'on comprend le fait pour l'existence d'être existante comme signifiant l'existence même là savoir que l'existence est par elle meme existante], tandis que, pour une autre chose, le fait d'ette existante signifie que c'est une

chose qui a l'existence, alors l'attribution de l'existence n'a pas le même sens dans la totalité des cas. Or, il est constant que l'on emploie le mot être ou exister (unjud) pour l'ensemble des existants, en un sens qui leur est commun à tous. Il faut donc prendre la proposition affirmant que « l'existence est existante » dans le meme sens que celle affirmant l'existence des autres existants, à savoir que c'est une chose qui a l'existence. Mais dans ce cas l'existence n'est pas existante, puisqu'il s'ensuivrait un enchainement sans fin, du fait que l'on recommencerait le taisonnement avec l'existence de l'existence, etc.

44 Reponse. Cette difterence entre l'existentialité (manjédiya) des choses et l'existentialité de l'existence n'entraîne pas de différence dans l'emploi du concept de l'existence comme concept derive et common à tous les sujets. En effet, ou bien constant est pris au sens simple, comme on l'a indiqué précédemment [supra § 40, le sens de son attribution est alors le meme dans tous les cas), ou bien il est pris dans le sens le plus genéral comme signifiant quelque chose dont on affirme l'existence, qu'il s'agisse d'affirmer d'une chose cette chose elle-même, ce qui revient au fait que cette chose est indissociable d'elle-meme, ou qu'il s'agisse d'en attirmer autre chose, comme, par exemple, le concept de blanc, de relatif, etc., car dans ce cas, ce que l'on comprend par blanc, c'est quelque chose qui possede la blancheur, que la blancheur soit cette chose elle-même (la blancheur est blanche), ou que ce aont quelque chose d'autre [tel corps est blanc].

45. User au figuré d'une partie de la aignification d'un terme, n'exclut pas que le terme soit employé au sens vrai Que blanc englobe quelque chose en plus de la blancheur, cela tesulte de la particularité de quelques individualités, cela ne tient pas au concept même de blanc. De même, que le concept d'excitant englobe quelque chose en plus de l'existence, par exemple la quiddité, cela resulte des particularités des individualités contingentes, cela ne tient pas au concept même qui

leur est commun.

46. Correspond à cela le propos d'Avicenne dans la Metaphysique (Ilabivat) du Kitáb al Shifa' « Lantôt, dit-il, on comprend l'étte nécessaire comme étant l'Êtte Nécessaire luimeme, de meme qu'il arrive que l'on comprenne l'unique comme étant l'Unique lui meme. Et tantôt l'on comprend par là qu'une certaine quiddite — comme homme, substance ou autre — est d'existence necessaire < c'est-à-dire qu'avec l'existence nécessaire, on considere une autre chose qui est qualifice par la nécessité d'être > De même, l'on peut entendre par l'unique qu'il est une certaine eau ou un certain homme, et que cette eau ou cet homme sont uniques » Avicenne dit ensuite : « Il y a donc une différence entre une quiddité à laquelle adviennent l'unique ou l'existant, et l'unique et l'existant en tant qu'unique et existant. »

47. Avicenne déclare en outre dans les Ta'ligât : « Lorsque l'on demande : l'existence est-elle existante ? La réponse est oui, elle est existante, en ce sens que la réalité de l'acte d'être, de l'existence, c'est d'être existante. Car l'acte d'être, l'existence (wojúd), c'est précisement le fait d'être un être

(mawindiya). »

48 C'est pourquoi me satisfan le propos de Sayyed Sharif Jorjânî dans ses Hawâshî al-Matâli' al, declarant ceci : « Ce n'est pas le concept de la chose qui est considéré dans la forme dérivée [le nomen agentis dérivé du tadical] telle, pat exemple, que le pensant (natiq), car si c'était cela que l'on considérat, l'accident général constituerait la différence spécifique. Inversement, si était considéré dans la forme dérivée ce à quoi la chose est attribuée, la matière de la possibilité particulière se changerait en nécessité. En effet la chose à laquelle on attribue le rire, par exemple, c'est l'homme. Or le jugement qui affirme d'une chose cette chose elle même, est un jugement de mode nécessaire. S'il est fait mention de la chose générale dans l'explication des formes dérivées [chez les grammairiens arabes], c'est pour montrer la source à laquelle reconduit ce qui est impliqué en elles. »

49. Ce propos est proche de ce que déclare l'un des plus éminents philosophes de la période técente, Jalâloddin Dawwâni, dans al Hashiyat al qualima, pour montrer l'union de

l'accident et de l'accidentelis.

50. On comprend alors que ce à quoi est attribuée la forme derivée et que ce qui lui correspond, c'est une chose simple, ne nécessitant aucune composition résultant du qualifié et de la qualification. On comprend aussi que la chose n'est pas prise en considération dans la qualification elle-meme, ni de façon générale ni de façon particulière.

51. Question IV. Si l'existence [l'acte d'étre] était in concreto une qualification existante pour la quiddite, celle-ci en serait

donc le réceptacle m marem. Or, nécessurement l'existence du réceptacle est antérieure à celle de la chose qu'il reçoit, si bien que l'existence devrait être ainsi antérieure à l'existence [c'est-a-dire que l'existence de la quiddité en tant que réceptacle précédérait sa propre existence en tant que chose reçue].

52. Reponse. Que l'acte d'etre, l'existence, soit realisé sa concreto dans ce qui possede une quiddité, n'implique nullement que la quiddité joue à son égard le rôle de réceptacle, puisque le rapport entre elles deux consiste en une unification (ittibad), non pas en une copulation (ittibad). La qualification de la quiddite par l'existence resulte en effet d'une analyse operée par la pensée [considérant la quiddite independamment de son acte d'être], puisque l'existence est un des accidents de la quiddite distingues comme tels par une abstraction de la pensée. Nous l'avons dejà expliqué précedemment, nous y

reviendrons encore plus loin.

53. Question V. Si l'existence est existante [si l'acte d'être est une qualification de la quiddité et un accident lui survenant in concrete, alors ou bien elle est antérieure à la quiddite, ou bien elle lui est postérieure, ou bien elles sont toutes deux simultanees. La premiere hypothèse a pour consequence l'actualisation de l'existence indépendamment et en l'absence de la quiddité; il s'ensuit que la qualification est anteneure à la chose qu'elle qualifie, et qu'elle est réalisée independamment d'elle. La seconde hypothèse a pour conséquence que la quiddité est existante avant d'existet, s'ensuit la regressio ad infinitum. La troisieme hypothèse a pour conséquence que la quiddité est existante en même temps que l'existence, mais non pas par elle ; il lui faut donc par ailleurs une existence, et il s'ensuit la même consequence que dans le cas precédent. Les consequents étant tous impensables, il faut donc que l'antécédent soit faux.

54. Réponte. On a déjà vu précédemment que la qualification de la quaddité par l'existence est une abstraction de la pensée. Il n'en va pas comme dans le cas de la qualification d'une chose par les accidents concrets, comme la qualification d'un corps, par exemple, par la blancheur, ce qui ferait que chacune des deux [quiddité et existence] ayant une téalité positive à part, l'on put alors envisager entre elles les trois hypothèses : antémonté, positivité, aimultancité. Par consequent, il n'y a pour aucune des deux pat rapport à l'autre, ni anténorité ni

postériorité ni simultaneité, pour cette raison qu'une chose ne peut être ni anteneure ni posterieure à soi-meme, ni à côté de soi-même.

55. Si l'existence a l'aspect d'un accident pour la quiddité. cela tient à ce qu'il est au pouvoir de la pensee de considérer la quiddité en tant que telle, comme séparée de son acte d'etre. Dans ce cas, la pensée trouve l'acte d'être comme extrinsèque à la quiddité. Si l'on pose de nouveau la question, cette fois à propos du rapport entre l'existence et la quiddité, lorsque celle-ci se trouve ainsi séparée de celle-là par l'opération de la pensee, l'on répondra : toutes deux, considerées quant à l'abstraction opérée par la pensée, existent simultanément sans antériorité ni posterioritel, en ce sens que l'existence est existante [est de l'être] par elle-même ou par una instaurateur, tandis que, de son côté, la quiddité considérée en elle-meme, et telle que la pensée l'isole à part de toutes les existences, possède une sorte de réalité positive, comme l'explication en sera donnée plus loin [\$ 75-79] En bref il y a ceci quand on parle de la simultaneite effective de la middité et de l'existence, cela signifie que l'existence est existante par essence letre, c'est par essence etre un etrej, et que la quiddite est unie avec elle sétre un être, c'est être] et est existante par elle, non pas par quelque chose d'autre.

D'où, lorsque l'on dit que l'agent a instauré la quiddité, c'est qu'il a instaure l'acte d'être, l'existence, de cette quiddité. Lorsque l'on dit qu'il a instauré l'existence de la quiddité, c'est précisément qu'il a instauré cette existence meme. D'où, pour chaque chose, c'est son acte d'être, son existence, qui est par essence le sujet recevant en prédicat la quiddité de cette chose. Donc, ni la quiddité ni l'existence n'ont d'antémonté ni de postériorité l'une par rapport à l'autre.

Lorsqu'un metaphysicien [Nauroddin Túsi]<sup>10</sup> déclare que l'existence est anteneure à la quiddité, il veut dire par là que ce qui est principe et source pour la procession et la realisation memorite, c'est l'existence, c'est à dire que l'existence est par essence [ou en soi même] le sujet auquel sont attribués en prédicats certains concepts universaux que l'on denomme quiddités et essentialités (dhatrját), de meme que par l'intermédiaire d'une autre existence lui survenant en accident, elle est le sujet auquel sont attribués d'autres concepts que l'on denomme accidentalités. L'antériorité de l'existence sur la

quiddité n'est pas la même que l'anteriorité de la cause sur le cause, ni la meme que l'antériorite du réceptacle sur la chose reçue, mais elle est comme l'antériorite de ce qui est par essence à l'egard de ce qui est par accident ; comme l'antériorité de ce qui est au sens viai, à l'égard de ce qui est au sens figuré

56. Question VI. Il arrive que nous nous representions une existence, tout en ayant des doutes sur la question de savoir si elle est existante ou non. Or « la chose que l'on se represente étant autre que la chose qui est l'objet de doute>, c'est donc qu'il taut une certaine existence se surajoutant à l'existence. Le même raisonnement va recommencer à propos de l'existence. de l'existence, et nous aurons une regressio ad infinitum. Il n'y a donc pas d'échappatoire, à moins que l'existence ne consiste purement qu'en une certaine manière de considérer [la quiddité].

57. Keponte La réalite de l'acte d'être, de l'existence, n'est pas actualisée en son essence foncière dans une pensée parmi d'autres, pour cette raison que l'acte d'exister n'est pas une réalité conceptuelle universelle. L'existence de chaque existant, c'est cet existant lui-meme in concreto, et il n'est pas possible que le concret soit une abstraction conceptuelle. L'acte d'être ou l'existence que l'on se represente comme un concept général de la pensée, c'est l'être que l'on appelle l'être copulatif (unjud intisahi), lequel est propre aux jugements en logique Quant à la connaissance de la réalité de l'existence l'existence en acte d'être, elle ne peut consister qu'en une présence illuminative orientale, bodur isbraquit et en une per-

ception intuitive de l'individualité concrète.

58. Ce qui repond le mieux à cette question, c'est de montrer à quelle conséquence est entrainé celui qui soutient que l'existence se surajoute à la quiddite, en se servant de la meme argumentation que lui et en disant : Nous pouvons intelliger la quiddité tout en doutant de son existence, ou bien en negligeant celle-ci. Or, la chose que l'on intellige est autre que la chose dont on doute ; donc l'existence se surajoute à la quiddité [Il faut alors que l'existence soit elle-meme existante Or, en vertu du doute pris en considération par le questionneur, elle pourrait ne pas l'etre. D'ou ici encore, la regressio ad infrnitum | Il n'en reste pas moins que ce que nous avons vérifié dès le principe, c'est precisément que l'existence ne se surajoute pas à la quiddite, pas plus que la manière dont elle

advient à la quiddite n'est celle d'un accident, ni dans l'ordre concret ni dans l'ordre conceptuel, sinon par l'analyse opérée dans la pensee, comme nous l'avons dejà indiqué. Airsi les

deux bases [du questionneur] sont rumées

59. Question VII. Si l'existence etait in concreto, il s'ensuivrait, puisqu'elle ne ressorut pas au predicament substance, qu'elle serait qualité, la definition de la qualite lui étant applicable. Des lors, il s'ensuivrant tout d'abord l'absurdité deja relevée précédemment, à savoir que le sujet [la quiddité] existerant anterieurement à sa propre existence, ce qui implique un cetcle vicieux ou une regrission ad infinition. De plus, il s'ensuivrait que la qualité fût la plus genérale des choses absolument puisque l'existence, qui est la plus générale des choses, serait alors qualité>, et il s'ensuivrait que la substance serait, par essence, elle aussi, qualité puisque l'existence, qui serait qualité, serait attribuée à la substance>. De meme en serait il pour la quantite et les autres prédicaments.

60. Réposse. La substance, la qualité et les autres prédicaments sont des catégories de la quiddité ; ce sont des concepts universaux qui sont genre, différence, essentialité, actidenta-

lué. Mais les vrales tealités en acte d'exister sont des ipseites concrètes, des entités individuelles, non subsumables sous un universel, essentiel ou accidentel. Ainsi la substance, par exemple, c'est une quiddité universelle dont la vérité dans l'existence concrète est de ne pas être dans un substrat. La qualité est une quiddité universelle dont la vérite dans l'existence concrète est de ne comporter ni la divisibilité ni la mise en relation [avec quelque chose d'extrinsèque]. Ainsi de suite pour les autres predicaments. Ainsi tombe l'objection allé-

guant que l'existence serait substance, ou qualité, ou quantité, ou un autre des accidents.

61. En outre, on a dejà vu précedemment que l'existence n'a ni genre m différence ni quiddité et qu'elle n'est ellememe ni genre ni différence ni espece pour quelque chose, ni accident général ni propre, parce que toutes ces choses sont des catégories des universaux.

62 L'existence, l'acte d'être, que l'on compte parmi les accidents généraux et les concepts généraux, c'est l'être au sens du verbe être copulatif [ou predicatif, manjudiya masda-riya, le mot sis servant à rattacher l'attribut au sujet dans les jugements]; ce n'est pas la realite de l'existence en acte d'être.

63. Or, quitonque déclate que l'existence est accident, entend par la le concept general intelligible, et en disant qu'elle est accident, il veut dire qu'elle est quelque chose d'extrinsèque aux quiddités, qui leur est donne en prédicat.

64. Mais l'existence est tout autre chose que les accidents, car leur existence en soi, c'est leur existence pour leur substrat, tandis que l'existence, l'acte d'etre, c'est précisément l'existence meme du substrat, non pas l'existence d'un accident dans le substrat

65. Pour avoir une realité, les accidents ont beoin du substrat <1.c. la blancheur n'existe pas sans le corps bianc>, tandis que l'existence, pour être réelle, n'a pas besoin d'un substrat. Tout au contraire, c'est le substrat qui, pour être téel, a besoin de son existence [de son propre acte d'être].

66. La vérité est donc que l'existence [l'acte d'etre] de la substance, c'est la substance par [dans, avec] la substantialité même de cette substance, non pas par quelque substantialité autre. L'existence de l'accident, c'est l'accident par [dans, avec] l'accidentalité même de cet accident, non pas par que que accidentalité autre, de la même façon que tu as été instituit de ce qu'il en est entre la quiddité et l'existence.

67. Question l'Ill. Si l'existence est de l'etre ou de l'existence qui se surajoute à la quiddité, l'existence est dans une certaine relation avec la quiddité. Dès lors, cette relation, elle aussi, a une existence, et l'existence de cette relation a, à son tour, une relation avec la première relation. Ainsi de suite. Le raisonnement recommencera avec l'existence de la relation de

la relation, et l'on aura une regressio ad infinitum.

68 Réponse. Les explications qui précèdent, suffisent à écarter cette objection, pour cette raison que l'existence, c'est la quiddite elle même in toncreto; ce n'est quelque chose de distinct de la quiddité que pour la pensée conceptuelle. On ne peut donc parler d'une relation entre l'une et l'autre que pour la maniere dont la pensée les considére. Dans ce cas, la relation a une certaine existence qui est essentiellement cette relation elle-même, et qui à son tour ne se distingue de celle-ci que par la manière dont la pensée la considére. La regressio ad infinition alléguée s'intercompt, des que la pensée conceptuelle cesse d'etablit des distinctions. Tu comprendras plus loin comment s'établit la connection entre la quiddite et l'existence, selon ce qu'il en est de l'une et de l'autre pour l'analyse conceptuelle.

### CINQUIÈME PÉNÉTRATION

# En quel sens la quiddité est elle qualifiée par l'existence comme prédicat?

69 Peut-être insisteras-tu en disant : si l'existence comportant des individuations réelles dans les quiddités, autres que les quote-parts [dont chacune est déterminée par ce à quoi elle est rapportée], alors toute individuation d'existence que l'on affirmerant de la quiddité, présupposerait la réalité positive [l'affirmation] de cette quiddité, en raison de la règle admise [à savoir, que si l'on affirme quelque chose d'une certaine chose, cela présuppose l'affirmation, la réalité positive, de cette chose]. Il en résulterait que la quiddité devrait déjà avoir une certaine réalité positive avant sa propre réalité positive [serait affirmée avant d'avoir été affirmée], comme la difficulté en a déjà été soulevée précédemment.

70. Sache que l'allégation de cette difficulté ne concerne pas en propte la réalité de l'existence comme réalité in concreto. En revanche, lorsque l'on fait de l'existence un concept abstrait, elle soulève des difficultés. En effet dans la première hypothèse, celle qui admet la réalité in concreto de l'existence, cette existence est la quiddité elle-même, il n'y a donc pas à propre ment parler de qualification entre les deux [l'une n'est pas le prédicat de l'autre]. En revanche, dans la seconde hypothèse, l'existence diffère de la quiddité; elle est alors une qualification de celle-ci, et c'est la modalité de cette qualification qui offre des difficultés. Car, si l'on parle de la qualification de la quiddité par l'existence ou acte d'être, dans le cas ou l'on

entend par être l'être exprimé par le verbe itre prédicatif (kannesidari), alors le sujet qui reçoit le predicat, c'est la réalité positive de la quiddite, et la quiddité, sous quelque aspect qu'on la considère, possede d'ores et deja l'être qu'exprime le verbe itre prédicatif. Mais alors il est inconcevable que du point de vue de l'etre en genéral [celui qu'exprime le verbe prédicatif], la quiddité soit anterieure a cet etre en genéral. Il en va tout differemment, lorsque c'est l'existence qui est la chose reelle in concrete, tandis que la quiddité possede une

actualité conceptuelle en déhors de son existence.

71. Cependant, la verité qui mérite qu'on la verifie, c'est que l'existence, qu'elle soit concrete ou conceptuelle, c'est bien la realite positive [l'affirmation] et l'existence de la quiddité elle meme, ce n'est pas la realite [l'affirmation] ni l'existence de quelque chose appartenant à la quiddite. Entre ces deux sens il y a une différence évidente. Celui auquel s'applique la règle déjà rappelée, c'est le cas qui consiste en la realité positive d'une certaine chose pour une autre chose [ou à affirmer d'une chose une certaine autre chose], non pas le cas consistant en la réalite positive [l'affirmation] d'une chose en elle-même et pour elle-meme, sans plus. Ainsi notre proposition « Zayd est existant » revient à dire « Zayd est Zayd ». La

règle en question ne la concerne pas.

Les philosophes en general ayant été inattentils à cette distinction subtile, sont tombés dans la perplexité que l'on sait. Ils se sont divisés, chicun survant sa vote. Tantot < comme dans le cas de Khatib Razi\* >, ils ont appliqué exclusivement aux autres cas que celui de la qualification par l'existence, la loi générale de la presupposition < à savoir que tout jugement. aftirmant d'une chose une certaine chose presuppose la realité positive de la chose dont il l'aftirme>. Tantôt < comme dans le cas de Jaláloddin Dawwani ">, ils ont fui devant cette loi et se sont rables a l'idee d'une implication simultance, substituee à celle de présupposition < laquelle entraine celle d'un certain. décalage ou retard>. Tantôt [comme dans le cas du Sayved almohaqqiqin, c'est à dire Sadroddin Dashtaki Shirazilit, ils ont rejeté radicalement toute réalité positive de l'existence, aussi bien conceptuellement qu'il concrete, soutenant que l'existence est purement et simplement l'interpretation et la création d'un opinion trompeuse.

En effet, disent ils, ce qui conditionne l'attribution du

concept derivé [i e celle du nomen ogentir, pensant, écrivant], c'est qu'il ne fasse qu'un avec la chose a laquelle il est attribué; ce n'est point que le principe dont il derive [i e la pensee, l'acte d'écrire] subsiste en soi. C'est qu'en etfet le concept de la forme derivée, par exemple le concept d'écrivant, le concept de blanc, est une chose simple que l'on exprime en persan, dans les exemples cites, par les termes respectifs de dabir, rafid < de même que le concept d'étant, d'existant, est un concept simple que l'on exprime en persan par le mot bast en > Ainsi, le fait pour une chose d'être existante [sa manjudiyat] signifie qu'elle ne fait qu'un avec le concept d'existant, ce n'est point que l'existence ait par elle une subsistance, que ce soit concrète ou abstraite. Il n'y a donc absolument pas besoin d'une existence.

72 D'où, pour le philosophe soutenant cette dernière thèse, l'Existant Nécessaire s'identifie avec le concept meme d'existant, non pas avec l'existence. De meme l'être non nécessaire existant « est le sujet auquel est attribue le concept d'existant, non pas l'existence>. De meme en va-t il pour toutes les qualifications attribuant des concepts. La différence entre l'essentiel et l'accidentel en ce qui concerne les formes dérivées [1 e pensant, écrivant, blanc] ne consiste pas, selon ce philosophe, dans le mode d'unification dans l'acte d'exister, unification qui est, selon nous, le pivot du jugement predicatif, essentielle dans le cas des essentialites (dbatiyat), accidentelle dans le cas des accidentalités ; non, la différence consiste, selon lui, en ce que le concept essentiel est celui qui intervient dans la reponse à la question « qu'est-ce que c'est? », tandis que l'accidentel est celui qui n'intervient pas dans une telle reponse. Tout cela ne fait qu'aller à l'aventure

73. Illumination decime L'existence de chaque existant non nécessaire, c'est sa quiddité même, avec laquelle elle est unie par une union sui generie. C'est qu'en effet, dès que l'existence est positive et reelle, le résultat de nos démonstrations précedentes etant que l'existence réelle [ou proprement dite], celle qui est le principe des effets exerces par une chose et la source de son efficience, celle par laquelle la quiddité est existante et le non être repoussé de cette dernière, cette existence-la est une existence déterminée in concreto; alors, si l'existence de chaque quiddité n'est pas in concreto cette quiddité même et ne forme pas avec elle une unité ini generii, on se trouve devant ce

dilemme : ou bien l'existence est une partie de la quiddité, ou

bien elle s'y surajoute à la façon d'un accident.

Les deux hypothèses sont fausses, pour cette raison que l'existence de la partie est anterieure à cilie du Tout, et que l'existence de la qualification est postérieure à l'existence du sujet qualifie. Dans les deux hypothèses, il faudrait que la quiddité eut une existence activalisée anterieurement à ellememe, et que l'existence fut antérieure à soi-même. Les deux

conséquences sont absurdes.

Il s'ensuivrait également qu'un certain mode d'existence d'une même chose serait repété identiquement. Ou bien encore il s'ensuivrait une regresso ad infinitum dans le rassem blement des individuations graduelles de l'etre. Or, outre l'impossibilité de cette regresso ad infinitum en raison des preuves etablies, et parce qu'elle impliquerait qu'un infini en acte fût compris entre deux limites, à savoir l'existence et la quiddité, outre cela, cette regresso ad infinitum impliquerait une preuve a imprario de notre thèse, laquelle est que l'existence, c'est la quiddité elle-même in contreto, parce que la sub sistance de la totalité des existences, telle qu'aux une existence accidentelle n'en reste en dehors, implique pour ces quiedites une existence qui ne soit pas un accident. Sinon, ce qui a éte supposé être la totalite, n'est pas la totalite, mais une partie de la totalité.

74. Une fois bien établi que l'existence de chaque être non nécessaire (monikin), c'est sa quiddité même in concreto, alors de deux choses l'une : ou bien il y a entre la quiddite et l'existence une difference dans la signification et dans le concept, ou bien il n'y en a pas. Cette seconde hypothese est fausse, sinon, l'homme et l'existence, par exemple, seraient deux termes synonymes, et il n'y autait aucun profit à énoncer. l'homme est existant. De même, dire que l'homme est existant et dire que l'homme est homme, cela reviendrait à dire chaque fois la meme chose. En outre, il serait impossible de nous representer l'un des deux tout en perdant l'autre de vue, pour ne rien dire des implications d'autres conséquents absurdes mentionnes dans les livres courants. Or, l'absurdite de chacun de ces conséquents postule l'absurdité de l'antecedent. Ainsi donc teste l'alternative enoncée en premier hen, à savoir que la quiddité et l'existence different l'une de l'autre dans leur concept, quand la pensee en opere l'analyse, bien qu'elles ne

forment en Lit qu'une scule entité, une seule et même ipsérté miconcreto.

75. Reste à traiter de la manière dont la quidélite reçoit en qualification le predicat existence, pour autant que le jugement prédicant implique la differenciation de l'une et de l'autre au regard de l'analyse operée par la pensee, ce qui est egalement en fait un certain mode d'existence de la chose la savoir dans la penseel, sans qu'elle se metre elle-meme en acte ni que quelque chose d'autre la mette en acte. La difficulte tient à ceque chaque sujet qualifie par une qualification, ou chaque sujet d'inhesion auquel survient un accident, doit necessaire ment avoit un certain degre d'existence en fonction duquel, antérieurement à cette qualification ou à cet accident, il n'est ni sujet qualifie par cette qualification, ni sujet d'inhesion de cet accident. Car, ou bien l'existence advient à une quiedite qui existe, ou bien elle advient a une quiddite qui n'existe pas, ou bien elle advient à une quiddité qui tout ensemble n'est ni existante ni non existante. La premiere by pothese entraine une pétition de principe et une rigressie ad infinitum ; la seconce hypothese implique une contradiction; la troisieme postule l'abolition des deux contradictoires.

76 Alleguer que l'abolit on des deux contradéctoires [existence et non-existence est possible au degre en question, voire qu'elle est un état de fait, n'est ici d'aucune utilité, puisque ce degre ou niveau auquel la vacance des deux contradictoires est possible, est justement un des degres en question < où il en est ainsi de l'état de la quideiré comme telle, abstraction faite de toutes qualifications autres que ce qui la constitue essentielle. ment, y compris les deux contradictoires en question >. Or, necessairement de niveau doit avoir, en bref, une certaine réalite antérieurement aux deux contradictoires lexistence et non existence), de même que la quiddite par rapport aux accidents. En citet, la quiddite a une certaine existence, abstraction faite de l'accident et ce l'oppose de cet accident, comme le corps, par exemple, par rapport a la blancheur et à la non-blancheur. Mais la quideité n'a aucun degré d'existence, lorsque l'on fait abstraction précisément de son acte meme d'exister. D'où, comparer l'advenance de l'existence à la quiddite avec l'adverance de la blancheur à un corps, comparer l'état où la quiddité est vacante de l'existence et de la non-existence avec l'etat ou un corps, au degre de son existence effective, est

vacant de la blancheur et de la non-blancheur, c'est une comparaison boîteuse, parce que la subsistance de la blancheur, ou de son opposé, par un corps, presuppose l'existence de ce corps, tandis que la subsistance de l'existence par la quiddité ne presuppose nullement l'existence de cette quiddite, puisque justement la quiddité n'a d'existence que par l'existence même

- 77. Pour approfondir ce qui est ici en question, maintenant que nous avons indiqué que l'accident de la quiddité signifie quelque chose qui in concreto est la quiddité même dans son acte d'exister, tandis que, pour l'analyse opérée par la pensée, il signifie quelque chose d'autre que la quiddité, nous formulerons ce qui suit. Il appartient à l'intellect d'opérer une analyse qui résout l'existant en une quiddité et une existence [une essence et un acte d'être]. En operant cette analyse, la pensée isole les deux partenaires, chacun l'un de l'autre; elle se prononce pour l'antériorite de l'un sur l'autre et considere que l'un est la qualification [le prédicat] de l'autre;
- a) Soit dans l'ordre concret. Dans ce cas, le principe et source, ce qui par essence existe [le manjid], c'est l'existence, l'acte d'être (wojûd), parce que l'existence, l'acte d'être, est par essence ce qui procede de l'Instaurateur (ja'd); la quiddité est une avec l'existence (ittibâd); c'est la quiddité qui est attribuée en prédicat à l'existence, mais non pas à la manière dont sont attribuées en predicais les choses accidente les venant s'adjoindre [i e. la coulcur blanche ou noire attribuée à un corps]. Non, et la quiddité est attribuée à l'existence, si elle ne fait qu'un avec celle-ci, c'est que cette attribution et cette unification constituent l'ipséité même et l'essence meme de cette existence, de cet acte d'être.
- b) Soit dans l'ordre conceptuel abstrait. Dans ce cas, ce qui est antérieur, c'est la quiddité, parce qu'elle est un concept universel de la pensée, qui a foncierement sa réalité en acte dans la pensée, sans autre existence en acte que son concept général qui est affaire de pensée pure. D'où, la quiddité est principe et source en ce qui concerne les jugements se rappor tant à la pensée pure, non pas en ce qui concerne les jugements relatifs au concret. C'est pourquoi cette antériorité de la quiddité reste en dehors des cioq categories d'anteriorite classiques.

78. Si m objectes : cette abstraction de la quiddité mise à part de l'existence, du fait de l'analyse operee par la pensée, constitue elle aussi, en fait, une sorte d'existence pour la quiddité. Alors, comment la règle de la presupposition nécessaire sera-t-elle sauvepardée, du moment que l'on attribue ainsi a la quiddite un certain etre indetermine, étant donne que cette abstraction est une sorte d'etre indetermine? [La règle en question enonce que le fait d'affirmer d'une chose une certaine chose, presuppose la realité positive de la chose dont on l'affirme, cf. supra § 71. Du fait qu'il en serait ainsi ici, il faudrait donc, ici encore, que l'existence de la quiddite fût antérieure à soi-même.]

Notre reponse sera celle ca Bien que cette abstraction constitue une sorte d'exre indéterminé, il appartient cependant à l'intellect, en operant cette abstraction, de ne pas considerer cette abstraction elle même, et de ne pas considerer qu'elle est une sorte d'existence, laquelle aurait en effet pour consequence que la quiddité reçût en prédicat cette existence indeterminée dont nous l'avons precisement abstraite. Maintenant, cette consideration qui signifie que l'on evacue de la quiddite tous les actes d'exister, y compris cette considération et cette evacuation elles-mêmes, lesquelles sont, elles aussi, une sorte d'existence en fait, sans qu'elle soit mise en acte ", cette consideration, disons-nous, comporte un double point de vue : il y a le point de vue sous lequel elle est abstraction et spoliation, et il y a le point de vue sous lequel elle est une sorte d'existence.

79 C'est du premier point de vue que la quiddite est qualifice par le prédicat existence. Du second point de vue elle est melangee, elle n'est pas qualifice par le predicat existence C'est une meme chose qui est spoliation sous un point de vue, et melange sous un autre point de vue. Cependant, la position de chacun de ces deux points de vue ne différe pas de celle de l'autre, sinon la difficulte recommencerair du debut, en ce sens que le point de vue sous lequel la quiddite est qualifice par le prédicat existence, impliquerait necessairement sa conjonction établie avec l'existence. Ainsi la règle de la presupposition necessaire [cf. supra § 78] est ici hors de cause, et cela parce que cette abstraction separant la quiddité de la totalite des actes d'exister, constitue elle-même pour cette quiddite une sorte d existence, non pas que cette abstraction soit une autre chose, différente de l'existence. C'est que cette abstraction est à la fois existence et abstraction de l'existence, de meme que la materia prima possece la virti alite des formes substantielles et autres, et que cette virtialite meme est realisée en acte pour la matiere sans qu'elle ait besoin d'une autre virtualite pour l'ette en acte (li liva) de cette virtualite, parce que l'etre-en acte de cette virtualité, c'est precisement la virtualite de la matiere à l'egard des choses multiples, de meme que la permanence du mouvement c'est son renouvellement meme, et que l'unite du nombre c'est sa multiplicite meme. Observe bien la propagation de la lumière de l'etre, de l'exister, et la penetra tion de sa loi dans la totalite des choses conceval·les avec la tot dité des points de vue et des positions, a tel point que l'abstraction se parant de l'existence la quiddite, presuppose elle

même l'existence de cette quiddité.

80. Remarque. Il faut que l'on sache que ce que nous venons d'exposer a pour but de compléter la doctrine du commun des philosophes, d'une maniere qui s'accorde a leur gout et s'acapte à leur methode, quand ils recuisent l'acte d'être, l'existence, a une abstraction operee par la pensée. Sinon, pour notre part, nous n'avons nullement besoin de cet approfondis sement, des lors que nous avons etabli que l'acte d'etre, l'existence, c'est la qualdité e le-meme in concrete, et que de plus. l'existence, c'est la realité positive [l'affirmation] de la chose elle-meme, non pas la realite [l'affirmation] de quelque chose hu appartenant. Parler de qualification par un predicat pour designer la copulation qui intervient entre la quiddite et l'existence, c'est parler au sens large et figuré, car la copulation entre la quiddité et l'existence est de l'ordre unitit, elle n'est pas comme la copulation entre le sujet d'inhesion et son accident, entre le sujet qualifié et l'attribut qui le qualifie. E le ressorut plutot à la qualification du gente par sa différence dans le cas de l'espèce simple, lorsque l'analyse operee par la pensee résout celle ci en un genre et une différence. en fant que genre et difference, non pas en fant que matiere et forme intelligibles.

### SIXIÈME PÉNÉTRATION

Aperçu d'ensemble en réponse à la question : en quoi consiste la particularisation des existences individuelles et de leurs ipseités ?

81. Sache cect : tu auras compris maintenant que la réalité de l'acte d'être ou de l'existence est une réalité concrète déterminée : elle n'est pas un universel naturel qui, pour la pensée, est le sujet recevant l'un des cinq universaux de la Logique [les prédicables] 12, sinon quant à la quiddité avec laquelle elle est unie, et lorsque cette quiddité est considérée en tant que telle. Nous disons maintenant : la particularisation de chaque existence individuelle [peut consister en trois choses]. Elle peut consister ou bien en sa réalité même, comme dans le cas de l'Existence parfaite nécessaire — exaltée soit sa gloire! ou bien en un certain degré d'antériorité et de postériorité, de perfection et de déficience, comme dans le cas des êtres primordialement instaurés [les Intelligences archangéliques]; ou bien en certains caractères adventices, comme dans le cas des êtres individuels du monde du devenir.

82. Certain philosophe a dit · « La particularisation de chaque existence consiste dans sa relation avec son substrat et avec sa cause, non pas que cette relation soit quelque chose d'adventice, advenant du dehors à cette existence, car l'existence est un accident, et tout accident est constitué par son existence dans son substrat. De même l'existence de chaque quiddité consiste en la relation de cette existence avec cette quiddité, non pas à la façon dont une chose est dans le lieu ou dans le temps, car l'être de cette chose en soi est autre que

son être dans le lieu ou dans le temps «tandis que l'être de l'accident en sos est precisément son être pour son substrat».»

Un tel raisonnement n'est pas exempt de négligence et de légèreté, parce qu'il est faux d'établir une analogie entre le rapport de l'existence avec la quiddite d'une part, et le rapport de l'accident avec son substrat d'autre part, en raison même de ce que l'on a dejà précise ici, a savoir que la quidd te ne subsiste pas separément de l'existence, et que l'existence n'est rien d'autre que l'acte d'être de la chose elle-même, non pas l'acte d'être de quelque chose d'autre pour cette chose elle-même, à la façon de l'accident pour son substrat, ou à la façon

de la forme pour sa matière.

L'existence de l'accident en soi même, bien qu'elle soit précisement son existence pour son substrat, n'est cependant pas elte-même l'existence de son substrat, contrairement a ce qu'il en est dans le cas de l'existence, laquelle, dans la chose possédant une quiddité, est l'existence même de cette quiddité Alors, de meme qu'il y a une différence entre le fait qu'une chose soft dans le lieu ou dans le temps, et le fait que l'accident. sort dans son substrat, ainsi qu'il resulte clairement du propos du philosophe en question — à savoir que « l'acte d'être de la chose dans le lieu ou dans le temps est autre que son acte d'être en soi meme, tandis que l'acte d'être de l'accident dans son substrat est son acte même d'être en soi » — en bien! de meme il y a une différence entre l'existence de l'accident dans son substrat et l'existence de ce substrat lui-meme, cat l'existence dans le premier cas [etant celle de l'accident] est autre que l'existence du substrat, tandis que dans le second cas elle est cette existence meme «l'existence de la quiddite est la quiddité elle-même > .

83. Avicenne, dans ses Ta'lique déclare cect : « L'existence des accidents en eux memes est leur existence pour leur substrat respectif, exception faite pour cet accident que l'on désigne comme existence. Comme ce dernier différe de tous les autres accidents en raison de ce que ceux ci ont besoin de leur substrat pour ette existants, tandis que l'existence n'a pas besoin de l'existence pour etre existante, il n'est donc pas juste de dire que son existence dans son substrat est son existence en sot-meme, si l'on entend par là que l'existence a une existence en sot-meme, si l'on entend par là que l'existence a une existence ce « une autre existence que sot meme », à la façon

dont la l'ancheur, par exemple, a une existence [différente de la blancheur elle-même]. Mais on peut le dire en entendant que son existence dans son substrat est l'existence meme de ce substrat, tandis que dans le cas de tous les accidents autres que l'existence, leur existence dans leur substrat respectif est sim-

plement l'existence de ces accidents. »

84. Avicenne dit encore dans ses Ta'lique « L'existence qui est dans le corps, c'est l'acte d'exister du corps lui-même [sa mavifidiya, son existentialité], non pas comme il en va de la blancheur et du corps dans son acte d'etre blanc, car dans ce cas il ne suffit pas de la blancheur et du corps » < Il y faut en outre l'être copulatif qui exprime l'existence de la blancheur pour le corps. >

85. A mon tour je dirai ceci : la plupart des philosophes postérieurs ont été incapables de comprendre le propos d'une telle explication et d'autres semblables, parce qu'ils l'ont rapportée à l'aspect conceptuel abstrait de l'existence < qu'ils réduisent à l'etre du verbe *être* prédicatif>, l'entendant comme si l'existence n'était pas une realité *m concreto*, et inter-

vertissant la place des mots.

Il m'arriva jadis à moi-meme de prendre vigoureusement la détense de la thèse attirmant que les quiddites sont les réalités primaires, et que l'existence en est un aspect abstrait par l'intellect. Cela dura jusqu'a ce que mon Seigneur m'eut guidé et m'eut fait voir lui-meme, de mes propres yeux, la preuve<sup>44</sup>. Alors se devoilà a moi, avec une supreme évidence, que le cas de la quiddité était à l'inverse des conceptions et des solutions admises par le commun des philosophes. Gloire soit à Dieu qui, par la lumière de la compréhension véritable, m'a fait sortir des tenèbres d'une vaine opinion, qui a dissipé de mon cœur les nuages de ces doutes par le lever du soleil de la Verité, et qui m'a attermi sur « la ferme doctrine, en cette vie et dans la vie future » (14:32).

Donc, ce sont les existences qui sont les réalités primaires, tandis que les quiddités sont les heccéités éternelles (a yan thâ-bita)<sup>43</sup> qui n'exhalent absolument pas le parfum de l'existence réelle. Ces existences ne sont que les rayons et les eclats de la Lumiere Vraie et de l'Existence éternelle — exaltée soit sa sublimité! — mais il y a pour chacune de ces existences certains caractères constitutés essentiels et certains concepts intelligibles que l'on denomme quiddités.

B6. Éclaireissement et révision. La particularisation de l'être ou existence comme Existence Nécessaire consiste en sa réalité sacro-samte meme, immunisce de toute déficience et de toute

impuissance.

Quant à la particularisation de l'existence par ses degrés et ses niveaux dans l'anteriorité et la posteriorite, la capacité ou l'incapacité de se suffire à soi meme pour exister, l'intensité et la faiblesse, elle consiste dans les états essentiels et les situations concrètes qu'elle comporte en fonction de sa realité simple, laquelle n'a migenre mi différence, ni n'admet la géné-

ralité du concept abstrait, comme on le sait dejà.

Quant a sa particularisation par ses substrats - je veux dire les quiddités et les individus concrets pour lesquels la pensée en fait un predicat, de la mariere que nons avons capliquee précedemment [cf. supra § 79] - elle consiste en ce que l'em considère abstraitement, dans chaque cas, les choses essenticlies qui lui sont attribuées et qui en émanent au plan de la connaissance et de l'intellection, les natures universelles et les concepts essentiels qui lui sont attribues de par une attribution qui fui est essentielle, et qui, dans l'usage courant des specialistes de cette science [l'ontologie], sont dénommes quiddites, tandis que chez les soufis on les dénomme heccéités éternelles (a yan thabita); et cela, bien que l'existence et la quiddité, dans tout ce qui possede une existence et une quiddite, soient une seule et unique chose, et que ce qui est l'objet de connaissance [la quiddite], ce soit l'existant lui-meme. C'est là un secret etrange. Puisse Dieu, s'il lui pla t, en ouvrir à ton cœur la porte de la compréhension !

87 Avicenne declare dans ses Mobábatbát \*\* \* n L'existence, dans les choses qui possèdent une quiddité, ne difiere point quant à l'espèce. Non, sa l'existence se différencie, c'est par l'intensification et par l'affaiblissement. La différenciation quant à l'espece n'intervient que dans les quiddites des choses qui ont l'existence, mais l'existence qui est en elles ne differe pas specifiquement. En eftet, l'homme diffère spécifiquement du cheval en raison de sa quiddite, non pas en raison de son conter » D'où, entendue de la première manière, la particula risation se produit dans l'existence en fonction de son essence et de son ipsetté, tandis que, entendue de la seconde maniere, elle se produit par rapport aux qualifications essentielles et

universelles qui l'accompagnent a chacun de ses degres.

88. De là il n'y a pas loin à penser que le seus dans lequel il convient d'entendre la différenciation spécifique des existences, selon la thèse classique des péripatéticiens, soit précisément le sens que nous venons d'indiquer [à savoir le double mode de particularisation]. Cette différenciation revient alors à quelque chose comme la différenciation des degrés des nombres, lesquels en un certain sens différent entre eux spécifiquement, et en un autre sens forment entre eux une seule et même espèce. En effet, il est exact de dire que les degrés des nombres forment une réalité unique, puisque à aucun degré du nombre il n'y a autre chose qu'un rassemblement d'unités qui sont des choses homogènes. Et il est également exact de dire qu'ils se différencient les uns des autres quant à leurs concepts essentiels respectifs, puisque à chaque degré du nombre l'intellect peut abstraire des qualités et des propriétés essentielles qui ne se trouvent pas dans un autre. Chaque degré du nombre a des effets et des vertus différenciées qui résultent de ce degré en fonction de structures propres ", que l'intellect abstrait de chaque degré en raison de l'essence de celui-ci, et qui différent de ce qu'il abstra't de chacun des autres degrés en raison de leurs essences respectives. Les degrés du nombre sont donc bien eux-mêmes pareils aux existences particulières, en ce sens que le sujet auquel sont attribuées ces structures essentielles et ces qualités universelles, ce sont par essence les essences respectives de chacun de ces nombres. Approfondis bien tout cela, car tout cela ressortit aux Hautes Sciences.

### SEPTIÈME PÉNÉTRATION

Que ce qui est par essence l'objet de l'Instauration dwine et émane de la cause, c'est l'existence, non pas la quiddité

# , 1re consideration prise à témoin

89. Nous affirmons ceci : ce qui est par essence l'objet de l'instauration divine (maj'ul), ce n'est pas ce qui porte le nom , de quiddité, ainsi que l'a professé l'école des stoiciens (Riwàqiyun)\*\*, comme Sohravardî et ceux de son école\*\*, parmi lesquels 'Allameh Dawwânî<sup>51</sup> et ses adeptes. Ce n'est pas non plus la promotion de la quiddité à l'état d'existant, selon la doctrine classique chez les péripatéticiens. Ce n'est pas non plus la chose signifiee par l'existant en tant qu'existant, comme l'a professé al Sayyed al-modaggiq (Sadroddin Dashtakî Shîrazî)<sup>12</sup>. Non, ce qui émane essentiellement [de la cause], ce qui est essentiellement l'objet de l'instauration dans tout ce qui a un instaurateur, c'est le mode de son existence concrète, mais par un acte d'instauration simple, pure de toute multiplicité qui postulerzit une chose instautee et une chose pour [ou en] laquelle elle serait instaurée. En effet, si la quid dité considérée en sa réalité foncière [dans ce qui fait qu'elle est ce qui elle est avait besoin de l'instaurateur, il s'ensuivrait qu'elle serait constituée en elle-même et dans son idée [son contenu] par l'instaurateur, parce que la considération de l'instaurateur serait incluse dans la consistance même de la quiddite, si bien que l'on ne pourrait se representet celle-ci indépendamment de son instaurateur. Or, il n'en est pas ainsi.

90. En effet, nous pouvons nous représenter une multitude de quiddités avec leurs definitions, sans que nous sa hions si elles ont ete actualisces ou non jusqu'a maintenant, a plus forte raison sans rien savoir de la realité de leur instaurateur, puisque les quiddités ne reférent à rien d'autre qu'elles memes. En outre, il y a maintes quiddites existantes que nous pouvons nous representer en les considerant en tant que telles et en taisant abstraction de tout ce qui est autre qu'elles, puisque, considerees ainsi, les quiddités ne sont rien d'autre qu'elles-mêmes. Dès lors, si les quiddites etaient en ellesmemes l'objet de l'instauration, si leur cause était une partie constitutive d'elles-memes, et qu'elles aient besoin de celle et pour leur consistance même [pour etre a qu'elles sont], elles ne actaient pas telles qu'il tût possible de les considérer séparément de tout ce qui n'est pas elles ; il ne serait pas possible de considérer les quaddités en tai t que telles, pas plus qu'il n'est possible de considerer l'idee d'une chosc andépendamment de ses parties integrantes et de ses élements constitutifs. On comprend donc que l'effet exercé par l'instauration et ce qui en resulte, ce n'est pas la qualdire, mais quelque chose d'autre. Ce qui fait l'objet de l'instauration n'est rien d'autre. que l'existence même de la chose par un acte d'instauration. simple ; ce n'est que per academ la quiddite de la chose

91. Tu objecteris peut être que cela pose, il s'ensuit que l'existence de l'instaurateur est alors un élement constitutif de l'existence de la chose instaurée et n'est pas extrinsèque à celle ci, de meme que l'on a deduit cette conséquence de l'hypothèse admettant l'instauration de la quiddité et faisant

de la quiddité l'objet de l'acte instaurateur.

Je répondrai : out, c'est ainsi ! Il n'y a pas là de conséquence à fuir, car l'existence du causé est constituée par l'existence de sa cause, à la façon dont la déficience est constituée dans l'etre par la perfection, la faibleme par la force, le pouvoir être par le devoir être

92. Il ne t'appartient pas d'objecter que nous nous representons l'existence du causé tout en néphpeant l'existence de la cause qui le rend necessaire, et que des lors l'existence de la cause n'est pas constitutive de l'existence du causé.

Nous repondrions en effet : il n'est possible d'avoir la connaissance en acte de la particularité d'un mode de l'exister, que par la perception intuitive (moslabada) de sa realité

concrète, et cette perception intuitive ne se réalise que par la perception intuitive de la cause dont émane cette existence particulière. C'est pourquoi l'on a dit : la connaissance de ce qui possède une cause n'est actualisée que par la connaissance de sa cause. Médite bien sur ce point.

### 2° considération prise à témoin

93. Si la quiddité était elle-même l'objet de l'instauration, le concept de la chose instaurée serait attribué à la quiddité par le mode d'attribution primaire essentielle [du type : l'homme est hommel, non pas comme attribution empirique d'un univetsel commun à plusieurs choses [du type : Zayd est un hommel. Il s'ensurymit que le résultat produit par l'instaura teur serait le concept de la chose instaurée à l'exclusion de tout autre concept, chaque concept differant d'un autre concept, pulsqu'il n'y a pas de fusion unitive entre les concepts, quant au sens et quant à la quiddité. Or, l'attribution primaire essentielle n'est pensable qu'entre un concept et ce concept luimeme, ou bien entre ce concept lui-même et ce qui le définit. par exemple lorsque nous disons « l'homme est homme », ou bien « l'homme est un animal pensant ». Mais lorsque nous disons « l'homme est un être qui rit », cette attribution n'est pas possible comme attribution primaire essentielle, mais comme attribution empirique, et celle-ci a pour condition une union réalisée dans l'existence effective, non pas une union dans l'ordre du concept.

#### 3° considération prise à témoin

94. Aucune quiddité ne répugne à la multiplicité des individuations et des existences [qui y participent]. Or, comme l'individuation est l'existence même [l'acte même d'être], ainsi que le professent les mohaqqiqûn [les réalistes], ou bien lui est concourante, selon l'opinion des autres, il n'est pas possible que l'individuation soit l'une des choses inhérentes à la quiddité, pas plus que ne l'est l'existence, comme la preuve en a été établie. Si donc la quiddité, objet de l'instauration, était actua lisée à l'état multiple in concreto, à la façon d'une même espèce aux individus se multipliant, nécessa rement alors l'instauration de la quiddité serait une instauration répétée et multi-

pliée. D'où la multiplication de l'instantation devrait on bien correspondre à la multiplication de la quiddité elle-même, ou bien correspondre à la multiplication des ses actuations, de ses modes et de ses existences, si bien que c'est alors l'existence qui par essence sera multipliée, tandis que la quiddite ne sera muluphée que consecutivement. La première hypothèse est impossible, parce qu'une chose à l'état pur n'est ni différenciable ni multipliable. Comment des lors concevoir que la quiddite en tant que telle soit réitéree, et que l'instauration de la quiddite en tant que telle soit multipliée ? C'est la quelque chose d'impensable pour celui qui a un intellect; a fortiori n'est-il pas question qu'il l'approuve. Reste la seconde hypothèse, à savoir que ce qui émane essent ellement [de la cause] et qui est primairement l'objet de l'instauration à l'état multiple, ce sont les modes des actuations, ce qui veut dire les existences essentiellement individualisées, et que c'est par leur multiplication que se trouve multipliée une même quiddité.

### 4º considération prise à témoin

 Si la quiddite existante constitue une espece limitée à un individu unique, comme le soleil par exemple, alors, étant donné que consideree en tant que telle, la guiddité admet d'être multipliée et admet qu'un grand nombre d'individus y participent, ou bien la taison pour laquelle elle est *cet* existant îndividuel est du côté de l'instaurateur, Jou bien cette raison est du coté de la quicdité]. Dans la première hypothèse, ce qui est essentiellement l'objet de l'instauration, c'est bien l'existence, non pas la quiddité [puisque celle ci n'est pas la raison de l'individuation], quad erat demonstrandum. Dans la ses onde hypothèse, puisque le rapport de la quiddité à l'egard de toutes les individuations supposables est à égalité, l'existence d'un individu plutôt qu'un autre impliquerait une preférence sans raison suffisante. Il s'ensuivrait aussi qu'ayant l'existence et l'individuation [dont elle serait la cause], la quiddité fût déjà existante et individualisée. Il faudrait donc ici que quelque chose soit antérieur à soi même, ce qui est impossible, et de plus, le même raisonnement s'appliquant à son tour à la modalité de l'existence et de l'individuation de cette chose anterieure à soi-même, on aura un cercle vicieux ou une regressie ad enfinitum.

#### \* considération prise à témoin

 St le fait qu'il y ait un instaurateur [la já'ilíya] et le fait ju'il y ait un objet instaure [la maj idiya] se situaient au planles quiddités, et que l'existence fut une abstraction opérée par a pensee [une simple manière de considerer la quiddite], il 'ensurvrait que l'objet de l'instauration fût quelque chose l'inherent à la quiddité de l'instaurateur. Or, les inherents des juiddites sont des abstractions operées par la persee [des nameres de considérer chaque quiddité. L's'ensurvrait que outes les substances et les accidents de l'univers fussent des distractions opérees par la pensee, hormis le Premier Instauré Maj ul anneal, le Protoktistos, la Première Intelligence], pour juiconque professe que l'Existence [l'Étre] Nécessaire ifié soit son Nom! — est l'acte d'exister de l'existence même l'acte d'être de l'être même, la Manjudiya<sup>10</sup>]. Cela indépenfamment du fait que si ceux qui professent que l'être Nécesaire est l'acte même de l'exister, comprenaient la realite de cet ete d'exister, et comprensient que cette realité est l'Ipséité livine elle meme transcendant toute quiddité, ceux-là comprendraient nécessairement que l'opération de chaque existant doit correspondre à sa nature, même sa le degré de elle là n'atteint pas le degré de celle-ci, s'il est déficient par apport à sa perfection. Aussi l'operation issue de tout ce dont a nature est simple, est également une opération simple. De neme l'opération issue de son opération. Dieu opère donc en haque chose l'émanation du Bien et l'insufflation de l'Esprit qui est l'Etre [l'existence] et la vie.

97. Propos mapiré du Trône. L'etre, l'acte d'exister,

comporte trois degrés.

1) Il y a l'Existence qui ne depend de rien d'autre et n'est imitée par aucune limite particulière ; c'est l'existence à qui il tevient d'être le principe du Tout.

 Il y a l'existence dépendant de quelque chose d'autre, comme les Intelligences angeliques, les Ames célestes, les

Natures élémentaires, les corps celestes, les matières.

3) Il y a l'existence deployée [monhastt, étendi e] dont la romprehension et l'extension englobent les temples (hayàkul) des individus concrets et des quiddités, d'une manière qui n'est pas celle des natures universelles et des quiddites abstraites, mais d'une manière dont les gnostiques comprennent

le sens et qu'ils désignent comme le Souffle du Miséricordicux. (al Nafas al Rabmāni)", dénomination dérivée de cette parole divine . « Ma Miséricorde embrasse toutes choses » (7.155) C'est cet être, cette existence qui, parmi les etres non néces saires, est par essence et en verité le Premier Emané de la Cause premiere, et que l'on designe aussi comme « l'etre divin dont est creée la création » (al Hagy al makbling bibi). Cette première existence émanée est la source et principe de l'existence de l'univers ; elle en est la vie et la lumière, pénétrant dans la totalité de ce qu'il y a dans les cieux et sur les terres. Elle pénètre en chaque chose en tant que telle, de sorte que dans l'intelligence elle est intelligence, dans l'ame elle est âme, dans la nature elle est nature, dans le corps elle est corps, dans la substance elle est substance, dans l'accident elle est accident. Son rapport avec l'Etre divin est analogue au rapport de la lumière sensible et de la splendeur dispersee sur les corps, dans les cieux et sur terre, avec le solcil

[Ce premier être, cette première existence émanée] n'est pas l'être du verbe être affirmant l'attribut du sujet dans les jugements [dont traite la Logique], lequel est pareil à tous les universaux et concepts abstraits qui n'ont d'attache ni avec une instauration de l'Instaurateur ni avec une influence. Ces derniers ont bien une certaine existence à la façon des intelligibles premièrs, mais leur existence c'est leur actualité même dans la pensée [et rien d'autre], de même qu'il en va pour le concept de non chose, de non possible, de non instauré. Ou plutot, il n'y a pas, selon nous, de différence entre ces concepts et les autres, en ce sens qu'ils ne sont que des imitations (bikāyāt)<sup>14</sup> et des intitulations (onwānāt) de certaines choses ; toutefois les uns intitulent une réalité existante, tandis que les autres n'intitulent essentiellement que quelque chose de négatif.

#### 6º consideration prise à témoin

98. Si le fait qu'il y ait un Instaurateur (la jú iliya) et le fait qu'il y ait un objet instaure (la maj uliya) se situalent au plan des quiddités, il s'ensuivrait que la quiddité de chaque être non nécessaire ressortirait à la catégorie [prédicament] du relatif, et tomberait sous le relatif comme genre. Le consequent étant faux, selon nous et selon eux [les partisans de cette hypothèse], l'antécédent l'est également. Quant à la preuve

du lien de con réquence, elle est dans ce qui a été indiqué le l précédemment, à savoir qu'il y a une interdependance dans l'essence et une interconnexion dans l'idée entre ce qui est par essence l'objet de l'instauration [à savoir l'existence] et ce qui

est par essence l'instaurateur,

99. Nous objectera-t-on que cela peut aussi bien être allégué contre les deux étoles à la fois, parce que, si l'objet de l'instauration est [non pas la quiddité mais] l'existence même du causé, non pas quelque qualification venant se surajouter à lui, alors l'existence est essentiellement liée à quelque chose d'autre que soi ? D'ou en l'intelligeant, il est ineluctable que l'on intellige aussi quelque chose d'autre, à savoir l'agent qui en est l'auteur. Or, tout ce dont l'intellection est impossible sans que l'on intellige en meme temps quelque chose d'autre,

appartient a la catégorie prédicament du relatif.

Nous repondrons : le prédicament du relatif, aussi bien que les neuf autres prédicaments, sont des categories des quiddités, non pas des existences. Les genres supremes sont ce que l'on denomme prédicaments [categories]. Tout ce qui a une definition specifique, comporte un gente et une différence, et tombe recessurement sous l'un des dix prédicaments reconnus. Mais en ce qui concerne l'existence l'acte d'exister, il a eté établi qu'elle ne comporte ni genre ni difference; qu'elle n'est ni quelque chose d'universel, ni quelque chose de partiel particularisé par une particularité qui se surajouterait à elle-meme. C'est pourquoi, par essence, l'existence [l'acte d'exister] ne tombe sous aucune des dix catégories, sinon quant à la quiddité, dans le cas de ce qui possede une quiddité [c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Être Neces saire]. De la, se trouve vérifie que le Createur, bien qu'il soit le principe de toutes choses, et bien que c'ascendance de toutes choses remonte à lui, ne ressortit pas à la catégorie du relatif [puisqu'il est pur acte d'être, d'exister], trop sublime pour avoir un homogène ou un semblab e ou un analogue ou un homologue.

# 7º considération prise à témoin

100. Selon leur doctrine, il s'ensuivrait que le sens d'une réalité essenticlle, celui de la substance par exemple, fut un sens ambigu [un double sens, predicable seulement par analogie], se différenciant selon les cas quant au degré d'antériorité. Le consequent étant faux, aussi bien selon eux que selon nous,

l'antécédent est donc également faux.

En citet, certaines substances individueiles sont causes les unes des autres ; ainsi en est-il de la causativité des substances. separees [Interligences angeliques et Ames célestes] à l'égard. les unes des autres ; de la causativité de ces mêmes substances. separees a l'egard des corps ; de la causativité de la matiere et de la forme à l'égard du corps compose de l'une et de l'autre. Or, la cause est en soi meme anterieure au cause, ou plutot cette sorte d'antériorité et de postérionté n'a pas d'autre sens que la causativité de la cause (*illiya*) et la causalisation du causé. (ma luliya). Lors done que la cause serait une quidelire et que le cause serait une quiddite, la quiddite de la cause serait, en tant que telle, antérieure a la quiudite du cause en tant que telle, et celle-ci serait en soi meme posterieure à la quiddite de sa cause. Et comme, dans l'hypothese, elles seraient toutes deux des substances, la substantialité de l'une setait donc anterieure, en tant que substantialite, à la substantialité de l'autre en tant que telle egalement. Il s'enautymat que le terme d'esserttel [pour une tealité comme la substance] n'aurait pas le même. sens dans l'un et l'autre cas (mais un double sens, un sens analogue. Or, c'est précisement ce que le commun des philosophes rejettent comme faux. Ils soutiennent que la quiddite d'une substance n'a ni anteriorité ni priorité sur la quidette d'une autre substance, ni quant à sa substantification (ce qui en fait une substance, tojamber], ni quant a sa substantialite [le fait qu'elle soit une substance], c'est-à-dire quant au fait que le concept [le sens] generique de substance hai soit attribue. En revanche, l'une peut avoir anteriorite sur l'autre, soit dans sonacte d'exister [c'est-à-dire ontologiquement], telle l'anteriorité de l'Intelligence sur l'Ame, soit chronologiquement, telle Pantériorné du père sur le fils.

### 8º considération prise à témoin

101. C'est une constatation bien etablie chez ces philosophes que la question quid demandant la signification du mot designant une chose, diffère de la question quid interropeant sur la verite de cette chose [ce qui en fait la realite, baququi]. Or, la différence ne tient pas au contenu conceptuel de la réponse donnée respectivement à l'une et à l'autre question, parce que, se on les Mohaqqique, la reponse n'est, dans l'un et l'autre cas, que la définition de la chose, sauf nécessité [d'employer un synonyme, ou un terme plus général, ou mieux connu]. La différence entre les deux questions tient uniquement au fait que la prise en considération de l'existence soit impliquée dans la seconde, alors qu'elle ne l'est pas dans la première. L'existence étant ainsi ce qui fait la différence, il s'ensuit qu'elle ne peut consister en une abstraction opérée par l'intellect, mais qu'elle est une realité effective. Quod erat demonstrandum.

# HUITIÈME PÉNÉTRATION

Concernant la modalité de l'instauration et de l'émanation, la démonstration du Créateur initial et le fait que l'Instaurateur et Émanateur soit unique, ne comportant ni pluralisation ni associé

1<sup>re</sup> pénétration Sur le rapport de l'instauré envers l'Instaurateur »

102. Le rapport de l'instauré à l'égard de son Instaurateur est le rapport de la déficience à l'égard de la perfection, de la faiblesse à l'égard de la puissance. Tu auras en effet compris maintenant que ce qui est effectif in concreto et existe en réalité ou au sens vrail, ce sont les existences, non pas les quiddités. Et il est bien établi que l'existence [l'acte d'exister] est une réalité simple [indecomposable]. Elle ne comporte ni gentes ni différences pour constituer ces genres en espèces, par conséquent ni espèces ni différences pour départager les espèces, et partant [puisqu'elle n'est pas le concept universel d'une espèce], elle n'a pas d'individuation [qui se surajouterait à ellememel. Non, l'individuation des existences individuelles est posée de par soi même, par l'essence simple de leur acte d'exister. Tu auras compris également que la différenciation réciproque entre les existences individuelles [les monades de l'être] ne consiste essentiellement que dans le degré d'intensité ou de faiblesse [de leur acte d'exister], et que la differenciation due à des choses accidentelles ne se rencontre que dans les réalités matérielles. Sans aucun doute, l'Instaurateur est d'une existence plus parfaite, d'une réalité en acte plus complète que ce qui est instauré par lui. L'instauré est comme une rosée qui tombe, un épanchement qui émane de son instaurateur, et la production de l'effet ne consiste en réalité que dans la modalisation (tatawwor) de l'Instaurateur dans ses propres modalités, dans sa descente aux différents niveaux [ou demeures] de ses opérations.

ze pénétration

Sur le Principe des existants, ses Attributs et ses Opérations

103. C'est à savoir ce qui a été mentionné ci dessus [cí. § 2] comme la foi en Dieu, en ses Signes, en ses Livres, en ses Envoyes. Trois voies sont à suivre.

#### PREMIÈRE VOIE

#### SUR L'EXISTENCE DIVINE ET SON UNITÉ

I'e penetration

Concernant la démonstration de l'Être Nécessaire et le fait que la série des existences instaurées aboutit nécessairement à l'Existence Nécessaire

104. Démonstration orientale so. Elle consiste en ce que nous disions ceci : ou bien l'existant est la réalité même [la verité] de l'acte d'exister, ou bien c'est quelque chose d'autre Nous entendons par la réalité [ou la vérité] de l'etre ou existence, l'acte pur d'exister, ne comportant le mélange de rien d'autre, ni limite ni fin ni déficience ni généralité ni particularité. C'est cet acte pur d'être ou d'exister que l'on dénomme l'Existence [l'Être] Nécessaire Alors nous disons : si la réalité de l'existence n'est pas existante [si son essence ne consiste pas à exister], alors rien de rien n'existe. Le conséquent étant évidemment faux, l'antécédent l'est également.

Quant à la démonstration du lien de conséquence, voici. Ce qui est autre que la réalité même de l'acte d'exister, c'est ou bien une quiddite parmi les quiddités, ou bien une existence particulière mélangée à du non-être ou à quelque déficience. Ot, toute quiddité [toute essence] autre que l'existence, est existante par l'existence, non pas pat soi même. Comment le

serait-elle par soi-même, puisque, si este est prise en ellememe, soit comme indeterminée [sans condition d'être universelle ou singuliere], soit comme abstraite de l'existence concrète [c'est à dire sous condition de l'universel excluant le singulier<sup>44</sup>], bien loin alors d'etre existante, elle-même n'est pas même elle-même [c'est-à-dire qu'aucune quiddité n'est attribuable à soi même], puisque la réalite positive [l'affirmation] d'une chose pour une autre chose presuppose tout d'abord la realité positive de cette autre chose dont on l'affirme?

Il faut donc que la quiddité soit existante [ait l'etre] non par soi-meme, mais par l'existence. Or, si cette existence par laquelle elle existel est autre que la realite meme de l'ette ou existence, c est qu'il y a en elle une composition de l'etre ou existence en tant qu'être ou existence, et de quelque autre particularité. Ma s'toute particularité autre que l'etre ou existence, est non-être ou quelque chose de negatif. Or, tout composé est posterieur au simple dont il derive et a besoin de celui ci. Le non erre n'intervient pas dans le fait qu'une chose soft existante, ait l'etre en acte sa mangidiya, meme s'il tentre dans sa definition ou dans son idée. Qu'il s'agisse d'une quiddite ou de quelque autre qualification, que celle-ci soit positive on negative, il reste que la réalite positive (l'affirmation) d'un concept quelconque pour une chose, présuppose, dans tous les cas, l'etre ou existence de cette chose. Alors il va falloit recommencer le raisonnement a propos de cette existence, et l'onaura une regressio ad infinitum. Ou bien l'on tourne en rond, ou bien l'on aboutit à l'Existence pure, sans métange de rien d'autre. Il est évident donc que le principe et source de la realité de l'acte d'exister pour toutes choses [la manjudiya], est soimême existant, et qu'il est la réalité de l'acte pur d'exister, l'Étre ou Faistence qui ne comporte le melange de rien d'autre.

<sup>2°</sup> pénétration Que l'Étre [ou Exertence] Necessaire est infini en intensité et en puis sance, et que tout ce qui est autre est fini et limité

<sup>105.</sup> Lorsque tu as compris que l'Etre Nécessaire — exalté soit-il — n'est rien d'autre que la realité de l'acte meme d'exister, ne comportant le mélange de rien d'autre en dehors de cet acte pur d'exister, alors [tu comprendras qu']à cette

pure réalité qui fait son essence, n'acrive ni limite ni fin, puisque, si elle avait une limite et une fin, elle serait délimitée et particularisée par quelque chose d'autre que la nature de l'acte d'exister. Elle aurait donc besoin d'une cause qui la délimitat et la particularisat. Elle ne serait pas la pure realité de l'acte d'exister. D'ou il se trouve bien etabli que l'Être Nécessaire n'a pas de limite, qu'aucune déficience ne peut l'atteindre, qu'il ne comporte ni la virtualité de quelque existence en puissance, ni une quiddité quelconque, que ne lui sont mélangees ni universalité ni particularité, que par conséquent il n'a pas de différence com ne un genre se constituant en espèces], ni d'individuation par autre chose que par soimeme, qu'il n'a pas de forme, de même qu'il n'a pas de cause efficiente ni de cause finale, pas plus qu'il n'a de terme. En revanche, il ést lui même sa propre forme et ce qui donne à chaque chose sa forme, parce qu'il est lui-même sa propre perfection et la perfection de chaque chose, parce qu'il est soimême en acte de tout point de vue. Il n'y a donc rien qui le notifie [le définisse], rien qui le dévoile, sinon Lui-même. Il n'est pas de preuve qui le démontre. C'est lui-meme qui s'afteste soi meme et atteste sa propre unicité, comme lui meme le dit « Dieu atteste qu'il n'est pas de Dieu hormis tui » (3: 16). Nous allons te l'expliquer.

#### 3° pénétration De l'Unicité de l'Être Necessaire

106. Puisque l'Être Nécessaire est le terme auquel aboutit la série des incapacités d'être par soi-même et des dépendances pour être, et qu'il est le but et la plénitude de chaque réalité, alors son existence ne repose sur rien et ne dépend de rien, comme on l'a dit précédemment. C'est une réalité absolument simple. Son essence, c'est la nécessité absolue d'exister, de même qu'il est par essence l'Existence absolument nécessaire, laquelle ne comporte aucune dimension de contingence n. d'impossibilité; sinon, il en résulterait une composition qui impliquerait la contingence, ce qui est impossible pour l'Être ou Existence nécessaire.

107. Cela étant bien établi, nous dirons ceci. Si nous supposions qu'il existat deux Êtres ou Existences Nécessaires, celui que nous supposerions être le second, devrait être une essence distincte et indépendante de l'autre, parce qu'il serait impossible qu'il y eut une dépendance d'essence entre les deux Etres Nécessaires, sinon il faudrait admettre que l'un fût cause de l'autre, ou que chacun des deux fut cause de l'autre, ce qui rui nerait l'hypothèse. Ainsi chacun des deux posséderait un degré de perfection d'existence que l'autre ne posséderait pas, et qui ne découlerait ni n'émanerait de cet autre. Ainsi chacun des deux manquerait d'une certaine perfection d'existence et serait absent d'un certain degré d'existence. Dans ce cas, l'essence de l'Être Nécessaire ne consisterant plus uniquement dans la situation de l'être en acte et de la nécessité d'exister. Loto de là, elle serait composée de deux dimensions. Elle serait un sujet recevant deux attributs, à savoir l'existence d'une chose et l'absence d'une autre. l'une et l'autre relevant de la nature de l'être en tant qu'être. Elle serait le support à la fois de la nécessité d'un certain mode d'être, et de la possibilité ou de l'impossibilité d'un autre mode d'etre. Il ne s'agiran donc plus de l'Etre ou Existence Nécessaire omni modo. Or, l'hypothèse était que ce qui est l'Être ou Existence Nécessaire par essence, est nécessairement l'Être ou Existence Necessaire sous tous les rapports. Il y a donc contradiction.

Il faut en effet qu'aussi bien par la surabondance de son être en acte que par la perfection de sa réalité constituée, l'Être ou Existence Nécessaire totalise la totalité des crossances de l'être, tous les modes d'advenir, tous les cas de perfection. Aussi l'Être Nécessaire n'a-t-il ni analogue, ni pareil ni contraire ni comparable, dans son acte d'exister. Loin de là, c'est lui même [son essence] qui, par la perfection de sa précellence, est l'appui de la totalité des perfections et la source de tout Bien. Car il est perfection et supérieur à la perfection plénière.

4º pénétration Que l'Être Necessaire est l'origine et la fin de la totalite des choses

108 Les principes exposés jusqu'ici ont montré et fermement établi que l'Être ou Existence Nécessaire est unique par essence, n'admet pas de pluralisation, et qu'il est parfait et supérieur à la perfection pléniere. Nous dirons maintenant qu'il est Principe débordant en tout et qui est autre que lui, sans que, dans cette émanation, se produise une association. Ce qui est autre que lui, ce sont en effet les quiddités non nécessaires, les essences déficientes, les existences qui dépendent de quelque chose d'autre qu'elles mêmes. Or, tout ce dont l'existence dépend d'un autre, a besoin de cet autre et ne trouve qu'en cet autre son achèvement plénier, cet autre en

étant l'origine et la fin. Ainsi la totalité des existences non nécessaires, avec leur différenciation réciproque et leur gradation dans la perfection et dans la deficience, ont besoin de l'Etre Nécessaire et n'ont de quoi se suffire dans l'être que par lui. Considérées en ellesmêmes, ce sont des existences possibles qui sont existences nécessaires par le Premier, par l'Être Nécessaire Disons même qu'elles sont en soi illusoires et évanescentes, et qu'elles ne sont vraies que par l'Etre au sens vra., l'Unique, le Seul, « et toute chose va périssante hormis sa Face » 61. Le rapport de l'Etre Necessaire avec l'autre que lui, est analogue au rapport de la lumière du soleil — a supposer qu'elle subsistat par soi même – avec les corps qui sont éclairés par elle et sont en eux-mêmes ténébreux. Lorsque tu es témoin du lever du soleil sur quelque lieu de la terre et de l'illumination de ce lieu par la lumière du soleil, et qu'ensuite résulte de cette lumière une autre lumière, tu conclus que cette seconde lumière, c'est aussi du soleil, et tu en fais remonter l'origine au soleil. De même la troisieme et la quatrième lumière, jusqu'à aboutir à la plus faible des lumières perceptibles par les sens. Il en va de la même manière pour les existences des choses contingentes qui se différencient entre elles quant à leur proximité et quant à leur distance de l'Unique Vra. Etre, car le tout procède de

### 5° pénétration Que l'Être Nécessaire est la perfection plénière de toutes choses

Dieu.

109. Tu as deja appris que l'existence [l'acte d'être ou d'exister] est une réalité unique et simple. Ses individuations ne se différencient pas entre elles par des choses essentielles, telles que le genre, la différence et choses semblables. Non, elles se différencient entre elles en perfection ou en déficience, en capacité ou en incapacité de se suffire à soi-même pour être Or, la déficience et l'indigence ne sont pas des choses que postule par soi-même la realité de l'être ou existence; sinon îl

n'existerait pas d'Être ou Existence Nécessaire. Le conséquent est faux, comme il est evident. L'antécédent l'est donc aussi.

Il est donc évident que la réalité de l'acte d'exister est en elle même complète et parfaite, infinie en puissance et en intensite. La déficience, l'incapacité à être par soi meme, la non-necessité et toutes choses semblables, ne font leur apparition que parce qu'il y a de l'être en second et de l'être causalisé. Il est inévitable en effet que le causé ne soit point égal à sa cause, et que l'émané ne soit point à égalité avec la source émanatrice. Il est donc évident que l'Être ou Existence Nécessaire est la perfection plénière des choses ; il est l'existence des existences [l'être des etres] ; il est la Lumière des Lumières

6° pénétration Que l'Être Nécessaire est ce à quoi reviennent toutes les choses

110. Comprends que l'Être Nécessaire est une réalité simple. Or, tout ce dont l'essence est simple, est par son unité la totalite des choses, il n'en laisse aucune « ni petite ni grande, qu'il ne l'ait comptee » (18.47) et incluse, hormis ce qui ressortit aux négativités et aux deficiences. Suppose qu'une chose simple soit, par exemple C, et que tu déclares : C n'est pas B. Si le rapport sous lequel cette chose est C éta.t identique au rapport sous lequel cette chose est non-B, en ce sens que cette chose même serait par essence le sujet auquel serait attribuée cette négation, il s'ensurvrait que l'affirmation et la négation fussent une seule et même chose. Il s'ensuivrait que quiconque intellige l'être humain, par exemple, intelligetait eo apso qu'il n'est pas un cheval, en ce sens que son acte d'intelliger l'être humain serait pour lui la même chose que l'acte d'intelliger qu'il n'est pas un cheval. Le conséquent étant faux, l'antécedent l'est également.

Il apparaît donc et il se vérifie que le sujet auquel on attribue le fait d'etre C, diffère du sujet dont on dit qu'il n'est pas B, bien que cette différenciation soit un acte de pensée pure. On comprend alors que tout existant duquel on nie certaine forme d'existence, n'est pas un existant dont la réalité est simple Non, son essence est composée d'une double dimension : une dimension par laquelle il est tel, et une dimension par laquelle il

est non tel. Par conversion nous obtenons cette proposition : tout ce dont l'essence est simple, est toutes les choses. Grave bien cela dans ta mémoire, si tu en es digne.

7º pénétration Que l'Être Necessaire intellige su propre essence, et par son essence intellige toutes les choses

111. Que l'Être Nécessaire intellige sa propre essence [s'intellige soi-même], c'est parce que son essence est simple, separee de tout melange avec quelque deficience, contingence ou négativité. Or, tout ce qui est tel, est présent à soi-meme sans aucun voile. Aussi bien la connaissance n'est-elle riend'autre que cette presence a soi-meme de l'aute d'exister, sans aucun voiless. Toute perception se produit à la taçon d'une abstraction (tajrid) isolant de la matière et de ses voiles, parce que la matière est la source de la negativité et de l'occultation [ou absence, gbayhat]. Chaque partie d'un corps est en effet occultée [absente] à chacune des autres parties ; l'ensemble du corps est occulte à chacune des parties. L'ensemble est occulté à l'ensemble. C'est pourquoi, plus une forme est degages de la matiere, plus est complète [authentique] sa présence à soimême. Le minimum en est la presence des formes sensibles à elles-memes; au dessus il y a les formes imaginatives, selon leurs differents degres; au dessus encore il y a les formes intelligibles. Le plus élevé des intelligibles est celui dont l'existence est la plus intense, c'est-a dire l'Étre ou Existence Nécessaire. Il est soi même a la fois le sujet qui s'antellige soimeme ( âqil) et l'objet de sa propre intellection de soi-meme (má qul), par la plus grandiose des intellections. Il est son même la source de toute emanation et de toute dispensation de l'etre ; il intellige par soi-meme la totalité des choses en une intellection qui ne comporte absolument aucune pluralité.

112. En outre, toute forme de perception, qu'il s'agisse d'une forme intelligible ou d'une forme sensible, ne fait qu'un, dans son acte d'exister, avec le sujet qui la perçoit, selon la preuve qu'il a plu à Dieu de nous inspirer, a savoir celle-ci<sup>11</sup>. Prenous une forme de perception quelconque, disons une forme d'intellection [une idec intelligee]. Son existence en soi-même, son état d'objet d'intellection en acte [sa ma qu'hya] et son existence pour le sujet qui l'intellige, ces

trois choses ne sont qu'une seule et même chose sans différenciation, en ce sens qu'il n'est pas possible de supposer qu'une forme d'intellection [une forme intelligee] possede en outre un autre mode d'existence, selon lequel elle ne serait pas objet d'intellection pour ce sujet qu'il l'intellige. Sinon, cette forme

intelligée ne serait pas une forme intelligée.

113. Tout cela etant bien etabli, nous declarons i il n'est pas possible que cette forme ait une existence distincte et séparable de l'existence du sujet qui l'intellige, en ce sens qu'elle-meme ayant de son coté une existence, et le sujet qui l'intellige ayant de son coté une mitre existence, c'est comme un accident survenant après coup à l'une et à l'autre que s'établitait entre elles la relation entre l'etat d'objet d'intellection (ma'giliya) et l'état de sujet qui intellige ( âqiliya), ainsi qu'il en est dans le cas du père et du fils, du roi et de la cite, bref de toutes les choses en relation les unes avec les autres, mais auxquelles la relation advient après coup, après qu'elles existent de jà elles-mêmes 5mon [si l'existence de l'intellige etait distincte et séparable du sujet qui l'intellige], l'existence de cette forme d'intellection ne consisterait pas justement dans le fait d'etre objet d'intellection. Oi, telic était l'hypothèse. C'est donc contradictoire.

Il s'ensuit que la forme intelligible, des lots qu'on la suppose solec de tout ce qui est autre qu'elle, est en soi-meme objet d'intellection. Des lors, elle est egalement sujet qui intellige [non seulement intelligée, mais intellective\*\*], puisque, ainsi qu'il en va pour tous les corrélatifs, il serant inconcevable que l'état d'objet intelligé [la ma'quliya] tût actualisé en l'absence de l'état d'un sujet qui intellige [la 'aquliya]. Du moment que nous supposons la forme intelligée comme séparée de tout ce qui est autre qu'elle meme, il faut qu'elle soit également pour elle-meme et à elle-même objet d'intellection [c'est-à-dire qu'elle soit intellective, s'intellige

soi-même\*\*].

Ensuite, ce que l'on avait commence par présupposer, c'est qu'il y a act une essence qui intellige les choses qui sont pour elle objets d'intellection. D'autre part, il ressort justement de notre argumentation que les objets d'intellection [les intelliges] ne font qu'un [dans leur acte d'exister] avec celui qui les intellige. Or, cela n'est rien d'autre que ce que nous avions présupposé. De tout ce que nous avons mentionné, il ressort donc avec evidence que tout sujet qui intellige, ne fait neces-

sairement qu'un, quant à l'acte d'exister, avec l'objet qu'il

intellige. Quod erat demonstrandum

114. Cette démonstration est applicable à toutes les autres perceptions, c'est-à-dire aux perceptions de l'estimative, aux perceptions imaginatives et aux perceptions sensibles, en ce sens que ce qui est en nous le sujet actif de la perception sensible, par exemple, ne fait essentiellement qu'un avec les formes sensibles qui sont l'objet de sa perception, non pas, cettes, avec les choses qui sont exterieures à la représentation, par exemple le ciel, la terre et toutes les réalités matérielles dont l'acte d'exister n'est pas une existence consistant dans la connaissance même (nojûd tdrākî)<sup>53</sup>. Réfléchts profondement sur tout cela ; mets en œuvre toute ta faculté d'attention, car c'est une affaire dont l'accès est difficile

8º pénétration

Que l'être ou existence au sens vrat est l'Étre Divin Unique, et que tout ce qui est autre, si on le considere en soi-même, « va périssant, bormis sa Face auguste » (28:88)\*\*

115. Tu auras bien compris désormals ces différents points : que les quiddités n'ont pas d'enracinement primaire dans l'être in concreto, que l'Instaurateur parfait est instaurateur par son acte même d'exister, que ce qui est installré n'est rien d'autre qu'un certain mode d'être ou d'exister, que ce mode d'exister est l'objet de l'instauration en soi-même et comme tel, non pas par quelque qualification qui se surajouterait à lui - sinon, c'est par cette qualification additive qu'il serait l'objet de l'instauration [il ne serait instauré que per accidens], car l'instauré, c'est ce qui est par essence l'objet même de l'instauration - et son mode d'exister, dis-je, est cet objet même de l'instauration, en ce sens que ce qu'il est en soi et sa situation d'objet de l'instauration [sa maj'ûliya] sont en fait une seule et meme chose sans differenciation de rapport, de même que l'Instaurateur est, lui aussi, Instaurateur par son essence même, au sens que nous venons de dire. Tout cela étant relevé, voici que se trouve démontrée et établie notre thèse, à savoir que c'est par essence que la cause est cause, de même que c'est par essence que le causé est causé, au sens que nous venone de dire. Cette constatation fait suite à cette autre, que l'acte d'être, le sujet instaurateur [la já'ılíya] et la situation

d'objet institure [la mey alha] interviennent entre les existences [les actes d'être ou d'exister], non pas entre les quiddites, parce que ces dernières sont des choses de pensee pure,

diversement abstraites des diverses existences.

116. Il se trouve air si bien établi et verific que ce qui porte le nom d'instaure (maj als ne constitue pas en realité une apsette [Anaga, une individualité existente] qui se separe de l'apseite de 38 cai se existentiatrice. Il est impossible a notre intelligence d'indiquer, par une indication qui atteigne viaiment la presence de son objet?\*, un cause dont l'ipsene soit sepace de l'opente de soi existentiateur, en ce sens qu'il y aurait alors dans notre intelligence, dans l'accomplissement de cette indication ideale, deux ipseites independantes et à part l'une de l'autre, l'une étant l'ipseits émanatrice, l'autre chant l'ipseite émance. Certes, il est possible à la pensee de se représenter la quiddite du cause comme quelque chose d'autre que la cause. Mais tu as deja appris que ce qui constitue en realite le cause, ce n'est pas la quiddite de ce causé, mais son existence. Il est donc bien evident que l'existence du causé constitue en sor-meme une ipseite deficiente, essentiellement lier a sonexistentisteur et dependante de lui pour etre. D'ou, toute existence autre que l'Etre Divin Unique, est un eclat d'entreses éclats, une face d'entre ses faces 4. Toutes les existences [les actes d'existet] ont une origine unique qui est Ce qui constitue les réalites en réalités (Malaggiq al baga ig), ce qui constitue les choses en choses, l'Essentiateur des essences. Modbonwet aldlairat). C'est lui, la Realite au seus vrai ; tout le reste, ce sontses etats [sh'un, cas, conditions, cf. Qurin 15.20]. Il est la Lumiere, ce qui permane, c'est l'eflusion de cette Lumiere. Il est l'Origine et Source , tout le reste, ce sont ses manifestations (pulserat) et ses théophanies (tajalliyat). Il est le Premier et il est le Dernice. Il est le Manifesté et il est le Cache Parmi les invocations que nous a transmises la tradition, il y a celle ci-« O Lor ! O Celor qui est Lor ! O Celor tel qu'il n'y a pas de Lui hormis Lui ! O Celui qui est seul à connaître ou il est, Lui!»

117. Avertimenent. Prends garde que ton pas ne glisse, tandis que tu pretes l'oreil e à ces explications. Garde-toi d'imaginer le rapport des etres contingents avec l'Être Divin — cualté soit il — comme etant une incarnation (holul), ou une identification (titubal), ou quelque chore de ce genre. Loin de

toi cette pensée! cat elle impliquerait une dualité, dès l'origine, dans l'être, dans l'exister. Lorsque s'est levé le soleil de la Vraie Réalité (shams al haqiqat), et qu'effuse sa Lumière pénétrant toutes les régions des êtres contingents, itradiant sur les « temples » (hayākil) que sont les quiddités, il est alors dévoilé et manifeste que tout ce à quoi est donné le nom d'être, d'existence (wojûd), n'est rien d'autre qu'un cas [sha'n, un état] d'entre les cas de l'Unique éternellement subsistant, un éclat d'entre les éclats de la Lumière des Lumières.

Ainsi ce que nous avions posé tout d'abord en suivant une considération supérieure, à savoir que c'est dans l'être, dans l'acte d'exister [non pas dans les quiddités] qu'il y a de la cause et du causé, cela nous conduit finalement, par l'itméraire scientifique et le service divin de l'intelligence, à ce résultat : que ce qui est dénommé cause, c'est l'Origine et Source (asl), et que le causé est un cas [un état, sha'n] d'entre ses cas, une modalité d'entre ses modalités. La causalité et l'émanation nous reconduisent à la modalisation du Principe premier dans ses modalités, et à sa théophanie dans ses différentes manifestations. Tiens toi ferme en cette station de l'esprit où si souvent les pas ont trébuché. Combien, tombant de l'arche de l'intelligence, ont été engloutis dans l'abime de cette mer!

#### DEUXIÈME VOIE

#### Considérations fragmentaires sur les attributs divins

1re pénétration Que les attributs divins sont l'Essence divine elle-même

118. Les attributs de Dieu exalté soit il — sont son Essence même. Il n'en va donc pas comme le professent les ash'arites, disciples d'Abû'l-Hasan al-Ash'arî 12, affirmant que les attributs divins constituent une pluralité réelle en acte d'exister. Cette doctrine aurait en effet pour conséquence la pluralité des Principes éternels. Il n'en va pas non plus comme le professent les mo'tazilates < les disciples de Wâsil ibn 'Arâ > 12, suivis par quelques penseurs plus recents, experts en dialectique et en analyse conceptuelle, lesquels, tout en refusant

à l'Essence divine les choses signifiées par les attributs et qualifications, reconnaissent cependant la positivité de leurs effets, et font de l'Essence divine elle-même le substitut des attributs, comme le fait, par exemple, Jalaloddin Dawwânî \*\*, à propos de l'origine et source de l'être. Non, la chose est telle que la comprennent les hommes d'une science éprouvée [alrâukhûn fi'l 'dm, cf. Qorân 3.5 et 4:160], à savoir que c'est l'existence de Dieu, son acte d'exister dans lequel consistent sa réalité et son essence même, c'est cette existence elle-même qui est le sujet auquel sont attribués les attributs de perfection, et qui est la forme épiphanique (*mazhar*) de ses attributs

de Beauté et de ses attributs de Rigueur.

Ainsi les attributs divins, nonobstant leur pluralité et leur multiplication quant à leurs concepts, existent tous d'une seule et même existence, sans qu'il s'ensuive [pour l'Essence elle-même] multiplicité et passivité, téceptivité et activité. C'est pourquoi de même que, selon nous, l'existence [l'acte d'exister] de l'être contingent est existante par essence, tandis que la quiddité, elle, est existante per accidens et consécutivement, précisement par l'acte d'exister de cette existence, parce que c'est cette existence qui est le sujet dont la quiddité est l'attribut, de même en est-il concernant le fait que les attributs de Dieu soient existants [leut man júdiya] par l'existence même de son Essence sacro sainte, avec cette réserve que l'Etre ou Existence Nécessaire n'a pas de quiddité lautre que sa nécessité même d'exister]

#### 2º bénétration

Sur la modalité de l'omniscience divine selon certaine doctrine orientale de base

119. Cette doctrine orientale (masbrigiya) de base" [comporte entre autres thèses] celle-ci : que la connaissance a une réalité, de même que l'existence [l'acte d'exister] a une réalité. D'un côté nous avons ceci : la réalité de l'acte d'exister est une réalité unique, mais, nonobstant son unicite [sa singularitel, elle se rattache à chaque chose ; elle est nécessairement un acte d'exister qui repousse de chaque chose le non-être [la négativité, 'adam', car elle est l'être ou existence de chaque chose, elle en est l'achèvement plemer (tamam). Ot, l'achèvement plénier d'une chose est plus important pour cette chose

qu'elle même, parce que cette chose, seule avec soi-même, est dans la possibilité d'être, tandis qu'avec son achevement plenier [sa perfection, sa completude] et avec ce qui necessite son existence, cette chose est dans la nécessité d'être [dans l'impossibilité de ne pas exister "]. Or la nécessite d'être a plus d'iessue

et de base que le pouvoir-être.

De meme, nous avons d'un autre coté ceci ; la connaissance divine est nécessairement la realité et l'essence du connaître. La realité du connaître est une réalité unique, mais, nonobstant son unicité [sa singularité], elle est connaissance de chaque chose, « Il ne laisse ni petite ni grande qu'il ne l'ait comptée » (18:47), puisque, s'il restait en dehors une seule chose, et que cette connaissance ne fut pas connaessance de cette chose, cette connaissance ne serait pas la pure réalité et essence du connaître ; elle serait connaissance en un sens et ignorance en un autre sens. Or, la pure réalité et essence d'une chose n'admet aucun mélai pe avec quelque chose d'autre, sinon elle ne sortirait jamais tout entiere de la puissance à l'acte.

On a expliqué precedemment que la connaissance en Dieu tevient a son acte d'exister. Alors, de meme que son existence n'isilmet sucun mélange avec du non-être ou quelque deficience, de meme sa connaissance, qui est sa Presence (lodur) à soi-même, ne peut être melangée avec l'absence [gbaybat, nocultation] d'aucune chose. Comment le serut-elle, puisqu'il est celui qui constitue les realités en réalités, celui qui constitue les choses en choses [l'Essentiateut des essences, ef supra \$ 116]? C'est pourquoi son essence est plus apte à l'egard des choses que ces choses ne le sont à l'égard d'elles-mêmes. C'est pourquoi la Présence de son essence [sa Présence de son meme a soi-meme] est la presence de chaque chose. Ce qu'il y a en Dieu [present en lui], ce sont les realités archétypiques primordiales (hagá'iq muta mula), à l'égard desquelles toutes les autres choses en restent au tang des simulaires et des ombres.

# 3º pénétration Indication concernant les autres attributs de perfection

120. La même doctrine orientale concernant la généralité de la connexion de la connaissance divine avec les choses, s'applique aux autres attributs divins. Ainsi, la puissance divine, nonobstant son unicité, est nécessairement puissance sur toutes choses, parce que sa puissance est la reauté et l'essence meme de la puissance. Si donc elle n'était pas en connexion avec l'universalité des choses, il s'ensurvrait qu'elle fût le pouvoir de faire exister une chose, mais non d'en faire exister une autre. Des lors, la puissance divine ne serait pas la puire realité et essence de la puissance. Le meme raisonnement est à répéter concernant sa Volonté, sa Vie, son Ouie, sa Vision et tous ses autres attributs de perfection. Ainsi les choses dans leur ensemble constituent autant de degrés de sa puissance, de sa Volonte, de son Amour, de sa Vie, etc.

Si quelqu'un trouve difficile de concevoir que la connaissance divine, par exemple, nonobstant son unicite, se rapporte à toutes choses, c'est que celut- à se represente a tort que l'unicite de l'être divin et l'unicité de ses attributs d'essence sont une unicite numerique et arithmetique, et que Dieu est numetiquement et arithmetiquement l'in. Or, il n'en va pas du tout ainsi. Non, il s'agit en fait d'une autre sorte d'unicité et d'unité; ce n'est ni l'unite numérique ni l'unité d'une espece ni l'unité d'un gente ni l'unite d'un continu, etc. Cette sorte d'unité, ne la comprennent que « les hommes d'une science eprouvee » (3:5) [cf. supra § 118].

#### 4° penetration Indication concernant la Parole de Dieu et le Laure de Dieu

121. La Parole de Dieu (Kalâm Allâb) n'est pas telle que le professent les ash arries, lesquels font de la parole un attribut tesidant dans l'Ime (sifat nafsiya) 8, consistant en idees et significations qui subsisteraient par l'Essence divine. Il n'en peut être ainsi, parce qu'il est impossible que l'Être divin soit un substrat pour quelque chose d'autre. La Parole de Dieu ne désigne pas non plus < comme l'ont pensé les mo tagalites > la création de sons et de lettres ayant une signification, parce qu'alors il s'ensuivrait que toute parole tut Parole de Dieu. En outre, son imperatif et son dire (quel) précèdent tout existant, comme Il le declare « Son impératif, lorsqu'Il veut une chose, consiste à lui dire. Sois, et elle est » (36.82). Ou mieux dit : la Parole de Dieu [le Verbe divin] designe la production de Paroles parfaites [Verhes parfaits, Kalimât tâmmât \*] et l'émission de « Signes immuables qui sont l'archetype du Livre (Onim al Kitab) et d'autres qui sont metaphoriques »

(3-5) sous le revêtement des mots et des expressions allusives. Il le dit encote : « Le Ch ist<sup>24</sup>, 'Isa ibn Maryam, était son Euvoyé et sa Patole qu'il projeta en Maryam et un Esprit de lui » (4-169). Et dans un badath il est declaré : « Je prends refuge auprès de toutes les Paroles Partaites de Dieu contre le

mal de ce qui est créaturel. »

122 Et la Parole qui descend d'auprès de Dieu est Parole sous un aspect, et elle est Livre sous un autre aspect. La Parole, du fait qu'elle appartierne au monde de l'Impératif ( álam al Amr) est autre que le Livre, puisque celui-ci appartient au monde du creaturel ( álam al kladq). Le sujer pa lant (le motakallim), c'est celui par qui subsiste la Parole, de la meme maniere que l'existant subsiste par son existentiateur L'extivair (Aatth), c'est celui qui fait exister la Parole, je veux dire le Livre. Parole et Livre comportent des qualifications et des demeures différentes\*\* Quiconque profère une parole [un discours] est aussi, en un certain sens, quelqu'un qui écrit, et quelqu'un qui écrit profere un ciscours en un certain sens Nous en avons l'exemple dans ce qui en temoigne en nous Lorsque l'homme profere une parole, c'est que celle-ci a émane de son ame sur la tablette de son cœur son imagination et sa representation], et que les difrérents organes servant d'issues aux lettres ont donné forme et figure à ces lettres en les prononçant. Son âme\*\* est donc ce qui a fait exister la Parole Il est ecrivain, en tant qu'avec le calame de sa puissance il produit les lettres sur la tablette de son cœur, dans les gradations de sa voix et le cours de son soutile, tandis que sa personne physique est ce par quoi subsiste la Parole, et que, sous ce rapport, il est sujet parlant. Comprends ce qui précede par analogie avec le cas de cet homme,

Enfin, la Parole est sous un aspect Qu'an [conjonction] et sous un autre aspect elle est forque [disjonction, discrimination<sup>44</sup>] <elle est Qu'an sous l'aspect de l'unite et de la coalescence, elle est forque sous l'aspect de la multiplicité et de la différenciation>. Parce qu'elle appartient au mor de de l'Impératif, la Parole a les cœuts pour demeure « Elle est dans les cœuts des croyants, et ne la perçoivent que œux qui ont reçu la connaissance » (29 48) « et ne la comprennent que cœux qui savent » (29:42). Quant au Livre, parce qu'il appartient au non de créaturel, il a pour demeure les Tables écrites qui ont une dimension<sup>41</sup> et que tout un chacun peut percevoir.

comme Dieu le dit dans ce verset : « Nous avons écrit pour lui [Moise] sur les Tables une exhortation en chaque chose » (7:142). La Parole, « nul ne la touche hormis les purs » (56:78); elle est un « Qorân auguste » (56:76), ayant un rang sublime sur une Tabula secreta (lawh mahfûz, 85:22) « que nul ne touche hormis les purs, c'est une révelation du Seigneur des mondes » (56:78-79) Cette révélation du Seigneur des mondes [cette descente, tanzîl], c'est précisément le Livre.

### TROISIÈME VOIE

Indication concernant L'ACTION DÉMIURGIQUE ET L'INSTAURATION CRÉATRICE

1<sup>re</sup> pénétration De ce qui met un agent à l'état actif

123 L'état actif (fà'iliya) de l'agent peut tenir : 1) ou bien à ce que son activité s'exerce par nature, 2) ou bien à ce qu'elle s'exerce sous la contrainte, 3) ou bien à ce qu'elle est la conséquence de sa soumission à quelque chose d'extérieur, 4) ou bien à ce qu'elle s'accorde avec son miention générale, 5) ou bien à ce qu'elle vise le but particulier qui a son agrement, 6) ou bien à ce qu'elle s'exerce par sollicitude, 7) ou bien à ce qu'elle s'exerce comme étant la manifestation (tajallî) de l'agent Ce qui est en dehors des trois premières catégories, est, bien entendu, une activité volontaire. La troisième catégorie peut prendre les deux aspects. Le Créateur de l'univers est un agent qui agit par nature, selon les philosophes dabrêya et les tibà îya [les philosophes naturalistes] 48. Il agit avec une intention en même temps que par quelque chose qui provoque son activité < à savoir la connaissance du but>, selon les mo tagilites. Il agit sans que rien en provoque son activité, selon les motakallimán. Il agut par agrément d'un but < dont la connaissance est identique à l'essence même de l'agent>, selon les isbraquin [les philosophes de la Lumière, disciples de Sohravardî]. Il agit par sollicitude, selon le commun des philosophes. Il agit, parce que son activité n'est rien d'autre que son Epiphanie

même (tapelli), selon les soi fis « Chacun a une direction yern laquelle il s'oriente, rivalisez pour ce qu'il y a de meilleur » (2:143)

2° pénétration De l'activité divine

124 L'activité divine est Impératif (amr) et elle est creation. (khalq). L'Impératif divin est coeternel à Dieu. Sa creation est avènement temporel (bidith zamam). On lit dans le badith que l'Envoyé de Dieu a déclare : « La première chose que Dieu crea fut l'Intelligence, » Ou selon une variante : « Le Calame (Oalam), » Ou selon une autre variante : « Ma lumière, » Le tout revient au même!!

125 Dans le Kitab basă îr al-durajăt de Saffar Qommi\*\*, l'un de nos coreligionnaires imamites qu'ils soient tous agréés de Dieu - il est dit . « Ya'qub ibn Yazid nous a transmis, d'apres Mohammad ibn 'Ali 'Omayr, ce récit de Hisham ibn Salim: L'ai entendu Abû 'Abdallah [c'est-a-dire le sixieme Imam, Ja'far al-Sadiq] commenter ce verset : " Ils t'interrogent sur l'Esprit (Rub). Dis-leur : l'Esprit procède de l'imperatif de mon Seigneur "(17:87). L'Imam declara : l'Esprit est une creature plus sublime que Gabriel et Michael. Il ne fut [totalement]19 avec aucun de ceux des temps passes, hormis Mohammad, et il est avec chacun des Imáms — le salut soit sur eux — c'est lui qui les

dinge. » [Cf. encore infra § 133 et 147] ...

126. Mol ammad ibn 'Ali ibn Babûyeh Qommî declare dans son Kitab al I tigadat\*\* : « La croyance que nous professons concernant les ames pensantes, c'est qu'eiles sont les Esprits (Armáb) par lesquels subsiste la vie des ames des etres animés les mifus baywamya, animae sensibiles>, et qu'elles nont la creation initiale, puisque le Prophete a dit "La première chose que Dieu instaura, ce sont les ames sau ro-saintes (moquédasa) et pures. Aiors il leur fit articuler son Lawbid\*\*, Après cela, il crea le teste de ses créatures. " En outre, la croyance que nous professons concernant les ames, c'est qu'elles ont été créées pour la pérennité (bugà ) ; elles n'ont pas eté créées pour être aneanties un jour. Comme le Prophète encore l'a dit . "Vous n'avez pas été créés pour l'anéartissement, yous avez été crées pour durer à jamais. Vous ne faites qu'etre transférés d'un séjour à un autre. " En ce monde, les Esprits sont des

étrangers [des expatries, ghorahâ'], des capuls emprisonnes dans les corps materiels. La croyance que nous professons à leur egard, c'est que, lorsqu'ils se separent des corps, ces Esprits surexistent, les uns pour être combies de beatitude, d'autres pour eprouver leur chatiment, jusqu'à ce que Dieu les fasse retourner à leurs corps. »

127. 'Isa ibn Maryam le salut sort sur lui — a dit a ses disciples a Ne remonte au Ciel que ce qui en est des-

cendu\*\*. » [Cf. encore infra § 148].

128. Et dans ce verset qu'anique Dieu déclare : « Si nous le voulions, nous l'enleverions [vers le monde d'en haut], mais il

s'attache à la terre et suit sa passion » (7:175).

129 Ibn Babuych encore, dans son Kitáb al Tawbid, rapporte ce propos de l'Imam Ja'fai al Sadiq, transmis par une tradition minterrompue : « L'esprit du croyant est dans une continuite plus étroite avec l'Esprit de Dieu, que la continuité

du rayon du soled avec le soleil 4. »

130. De son côté, Shaykh-e Mofid, dans le Kitab al-Magalar", cite, d'après le Kitab Nawadir al Hikmat de l'un de nos docteurs imamites professant le vrai l'antid et en s'appuyant sur le temoignage de Layth ibn Abi Salim, ce propos de "Abdallah ibn "Abbás" declarant ceci entendu l'Envoyé de Dieu, lorsque en la nint du Mi'raj il fut enleve jusqu'au septième ciel et qu'ensuite on l'eut fait redescendre sur terre, dire a 'Ali ibn Abi Talib . O 'Ali ! Dieu était, et rien n'etait avec lui\*. Voici qu'il me crea et te crea comme deux Esprits formes de la seule et meme lumiere de sa Gloire. Nous etions devant le trone du Seigneur des mondes. Nous glorifions Dieu, le louions et l'exaltions. Et cela, avant qu'il eut créé les cieux et la terre. Lorsqu'il voulut créer Adam, il me créa et le créa de l'argile de 'Illiyan , elle fut petrie avec cette Lumiere, et nous piongeames dans tous les fleuves et courants d'ean vive du paradis. Ensuite il créa Adam et confin en dépôt à ses reins cette argile et cette Lumière. Lorsqu'il eut crée Adam et eut fait sortir de ses reins sa postérite, il les doua de la parole et leur fit proclamet sa suzeramete (robubiya). Ainsi, ce que Dieu a creé en premier lieu, ce à quoi il donna la perfection par la juste mesure et le tambid, ce fut moi et toi et tous les prophetes en fonction de leur rang respectif et de leur proximité de Dieu. » Tout cela dans le contexte d'un long badîtb...

131. De ces traditions succedant au témoignage de la preuve

philosophique, il apparaît avec évidence que les Esprits ont une existence anterieure au monde des corps. Les Intelligences sacro-saintes [immaterielles] et Esprits universels\*\* sont, selon nous, perencelles de la pérennite meme de Dieu, tant s'en faut que Dieu ait à leur contérer la pérennité, parce que, étant d'essence évanescente, lumières involuces dans l'expansion de la lumière de sa Gloire, les Esprits ne jettent pas de regard sur eux mêmes [leur propre essence], declinant devant Lui [comme un astre decline à l'horizon\*\*].

132. Sa'id ibn Jobayr'\*\* a dit . « Dieu n'a pas créé de créature plus sublime que l'Esprit ; s'il voulait engloutir les sept cieux et les terres en une seule bouchee, il le terait'\*\*. »

133. Un autre de nos docteurs imámites a dit « L'Esprit  $(R\hat{s}b)$  ne procede pas du  $KN\{\Gamma_{C}(b)\}$  de l'Imperant créateur, mettant l'etre à l'imperatif, parce que, s'il procedait du kN, c'est qu'il lui aurait été et lui sérait soumis. Alors de quoi procède-til ? Reponse D'ei tre Sa Beaute (Janul) et Sa Rigueur (Jalal), a Je declare [moi, Molla Sadrá] : le sens de ce propos, c'est que l'Esprit est précisement l'Impératif divin l'etre à l'imperatif. de meme que le mot KN [1310 ]] eponce precisément cet Imperatif divin par legi el les choses sont produites à l'etre. D'ou, tous les etres sont crées et procèdent de son Impératif, mais cet Impératif lui même [c'est-a-dire l'Esprit] ne procede pas de son Impératif, sinon il s'ensuivrait un cercle vicieux ou une regressio ad infinition. Non, l'univers, c'est l'Imperatif divin ll'esto, l'être à l'impératif prenant naissance de l'Essence divine, comme l'éciat du soleil prend naissance du soleil Juimeme, comme l'humidité prend naissance de la met \*\*\*

134 Ibn Babûyeh, dans le kitlib al-1 inquant encore, declare ceci . « La croyance que nous professons concernant les Prophetes, les Eu voyes et les Imams — sur eux tous soit le salut c'est qu'il y a en eux cinq esprits : l'Esprit-Saint (Rul al Qodi), l'Esprit de la fei (Rûl al fin ân), l'esprit de la capacité (rûl al-grana), l'esprit du desit (rub al slubwa), l'esprit qui fait croître. Chez les croyants fic'eles (riu minun), il y a quatre esprits. Chez les impies et chez les bêtes, il y a trois esprits. Quant à ce verset du Livre : "Ils t'interrogent sur l'Esprit. Reponds leur : l'Esprit procede de l'imperatif de mon Seigneut." (17.87), c'est que l'Esprit est une creature plus sublime que Gabriel, Michael et Seraphiel. Il tut avec l'Envoye de Dieu ; il est avec les Anges, il est du Malakût<sup>168</sup>, »

135 Et ce proposid'Ibn Babuych est pris directement de nos. Imams les Tres-Purs le salut soit sur eux. Ce que l'on entend par l'Esprit-Saint, c'est l'Esprit primordial, lequel est avec Dien sais faire retour sur soi meme [sair sa propre essence]. C'est celei qui, chez les philosophes, est appele l'Intelligence agente [ Aql fe 3] Intelligentia igens]. Par l'Esprit de l' foi, on er tend l'inteller ( acquis c val naist et d, miellotus adepti e) : c'est l'intellect devenu en acte après avoir été intellect en puissance. Par l'esprit de la capacite, oi entei d l'ame l'umaine pensu te (nots nátiga), car elle est intellectus naturalis (heyalanis, c'est à thre intellect en puissance. Par esprit du desir, on entend. 'ame vitale frafs bornaniya, anima ertelis, senibilist, dent la condinorcomporte l'appetit concupiscible et l'appetit trascible (volonté) possessive et voloi te de jurisance | Ps. l'espirit qui fait croitre, on entend le pucunui physique qui est le principe de la croissance. et de la nutrition

Ces cinq esprits entrent er acte successivement et graduelle ment dans l'homme. Tant que l'homme est dans le sein de sa mere, il ne possède que l'ame vegetative. La suite, après la naissance, l'ame vitale, c'est, dire a faculte d'avoir des images. Ensuite, avec la croissance physique et quand sa totme extérieure a plus de force, advient en lui l'âme pensante, c'est-à-dire encore l'intellect pratique. Quant a l'intellect en acte [celi i qui correspond a l'Esprit de la foi], il ne se produit que chez une minorité d'entre les individus humains. Ce sont les gnostiques ( arafà ) et les fideles au sens viat qui croient en Dieu, en ses Anges, en ses l'ivtes, en ses Envoyes et au Dermet Jo it. Quant à l'Esprit Saint, il est particulier aux Amis [ou Aimes] de Dieu (Awlyà Allâh).

Ces cuaq esputs sont des Lui nêtes différenciées entre elles par l'intensité ou la fa blesse de la luminescence. Toutes sont existantes par une seule sorte d'existence, mais possedent des degres qui s'actualisent gradue, lement chez ceux en qui elles viennent a exister en acte<sup>105</sup>

136. Un autre propos vient encore, par la voix de la tradition, confitmer ce que declare l'auteur du *kital al l'inquat.* C'est le propos que l'or rapporte de Kom, yl ibn Ziyad, qui a lui meme taconte ceci : « J'interrogeai Mawlana 'Ali, Émir des croyants — sur lui mille bénédictions et salutations — lui disant. O Limit des croyants ' Je voudrais que tu me fasses consulte mon aint [u-fu, moi meme]. L'Imam de repondre

O Komayl! Quelle âme souhaites-tu que je te sasse connaître? Je dis · O mon Seigneur, n'y a-t-il pas une âme unique? Il me dit : O Komayı i il y a quatre sortes d'âmes : il y a l'âme végétative qui sait croître ; il y a l'âme vitale qui a la sensibilité ; il y a l'âme pensante, indépendante de la matière [qudriya, sainte] ; il y a l'âme divine intégrale. » Chacune de ces âmes a cinq puissances et deux propriétes.

L'âme végétative a cinq puissances celle qui attire, celle qui saisit, celle qui assimile, celle qui repousse, celle qui engendre Elle a deux propriétés : l'une est l'accroissement, l'autre est la décroissance. Elle est émise à partir du foie.

L'âme vitale sensible a cunq puissances : l'oute, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et elle a deux proprietes : appétit de plaisir et appétit de domination. Elle est émise à partir du œur.

L'ame pensante sainte a cinq puissances : réflexion, souvenir, connaissance, clémence, noblesse Elle n'est pas émise à partir d'un organe. Elle est celle qui, entre toutes, ressemble le plus aux âmes angéliques. Elle possède aussi deux propriétés : l'une est la pureté, l'autre est la sagesse.

L'âme divine totale a cinq puissances : surexistence dans l'anéantissement, bien-être dans la misère, puissance dans l'abassement, richesse dans la pauvreté, constance dans l'épreuve. Et elle a deux propriétés : agrément et abandon à Dieu. C'est elle qui a son origine en Dieu et qui retourne à lui. Dieu le dit : « J'ai insufflé en lui de mon esprit » (15·29) et « O âme pacifiée! retourne à ton Seigneur, agréante et agréée » (89:27-29). Et l'Intelligence est au centre du Tout.

## 3° pénétration De la genèse temporelle de l'univers

137. L'univers avec tout ce qu'il renferme est avènement temporel (bàdtth zamànî), puisque l'existence de tout ce qu'il renferme a été précédée de son propre non être dans le temps, en ce sens qu'il n'est aucune ipsérté parmi les ipsértés individuelles, dont la non-existence n'ait précédé l'existence dans le temps, et dont à son tour l'existence ne précède la non existence dans le temps. Bref, il n'y a aucun corps ni aucune réalité corporelle matérielle, que celle-ci appartienne au monde sidéral ou qu'elle appartienne au monde élémentaire, qu'il

s'agrese d'une ame ou qu'il s'agisse d'un corps, qui ne soit une apseite innovee et dont l'existence et l'incavidualité ne scient. impermanentes. Aussi bien avons-nous de la part de Dieu une preuve et latante, des que nous meditons sur les Signes (hut) de Dieu et son Livre vénéré. C'est, par exemple, ce verset « Serions-Nous fatigue par la premiere Creation ? Non, mais ils sont, eux, dans le doute sur une nouvelle Creation » (50114). Et cet autre verset : « Nous ne serons pas empeche de vous remplacer par d'autres hommes sen blables a vous, ni devous faire croitre lou de vous reproduire sous une forme que yous no connaissez pas encore » (36.61). Et cet autre , « Tu verras les montagnes que tu croyais solidement fixees, se metire en marche comme manchent les nuages » (27 gc). Et cet autre « S'L le veut, Il peut vous faire disparaître et produire une Creation nouvelle » (14 22 et 35,17). Li cet autre-« Au jour de la Resurrection, les cieux seront rou es dans ma-Droite » (39 67). Et cet autre : « C'est Nous meme qui hériterons de la terre et de tout ce qui y existe, tandas qu'ils retourneront à Nous » (1941) Et cet autre « Teut ce qui est sur la terre passera, scule subsistera la hace de ton Seigneur en sa gloire et en sa majeste » (55:26-27). Et ces deux autres enfin : « Lin'est personne, dans les cieux ni sur terre, qui se presente au Misericorcieux autrement que comme un serviteur » ( 9:94) « Chacun d'eux se presentera a ut, au jour de la Résurrection » (19.95).

138. La preuve a laquelle nous venons de nous reférer a son principe tantot dans la consideration du renouvellement incessant de la nature tantot dans la demonstration des fins aux quelles tendent les natures ou qualites elementaires, cf. \$ 140 ]. Dans le premier cas, on considere que la nature est ene forme substantielle propagee dans le corps ; elle est le principe prochain pour le mouvement essentiel de ce corps et pour son repos , elle est la source des effets qu'il pent exercer. Il n'est point de corps dont l'essence ne soit constitué de cette forme substantielle, qui est propagee dans l'ensemble de ses parties intégrantes. Or, ce corps est perpetuellement la proje du changement, de l'ecoulement, du renouvellement, de la rupture, de la cessation, de la destruction. Il n'y a donc pas de stabilité pour la nature, et il n'y a pas de cause a son devenir et a son renouvellement incessant, car ce qui est essentiel n'a point a ette cause par une autre cause que la cause meme de l'essence.

Lorsque l'Instaurateur a instaure la nature, c'est cette essence en perpetuel renouvellement qu'il instaura. Telle etant la nature, ce renouvellement incessant se produit sans intervention nouvelle d'un instaurateur, ni operation c'un agent créateur. Et c'est par la nature [qui est par essence en perpétuel deverir] que s'etablit le lien entre ce qui est temporel [l'evénement] et ce qui est eternel, parce que l'existence, l'acte d'exister de cette nature, consiste precisement dans cette existence s'accomplissant graduellement. La permanence de la nature, c'est precisément son devenir ; sa stabilité, c'est son changement meme. Ainsi le Createur qui a pour qualification la stabilité et la permanence, a donne origine à cet être en devenir, dont l'essence et l'ipseité sont en perpétuel renouvellement.

139. Ce que les philosophes ont posé comme étant l'intermédiaire opérant la liaison entre le temporel et l'éternel, à savoir le mouvement, n'est pas apte à cette fonction. En effet, le monvement est un être de raison [ess rationis] et quelque chose de relatif. Il signifie l'éduction d'une chose passant de la puissance a l'acte, mais non pas ce pat quoi cette chose passe de la puissance à l'acte, à savoir une existence en devenir et un devenir s'accomplissant graduellement. Le temps est la mesure qui nombre ce passage et ce processus d'innovation. Le monvement est l'éduction de cette substance passant graduellement de la puissance à l'acte, et le temps est la mesure de cette éduction. Mais ni le mouvement ni le temps ne sont aptes a etre un intermediaire pour établir le lien entre de qui est temporel et advenant, et ce qui est eternel. De meme, les accidents n'ont pas davantage cette aptitude, parce qu'en tait de stabilite et de renouvellement ils dépendent de leur substrat. Il ne reste donc [pour ce role intermediaire] que ce que nous avons dit [à savoir cette forme substantielle qui est la nature. D'ailleurs nous avons, à l'appui de cette thèse, si bien développé dans nos autres livres les arguments jusqu'a satiete, qu'il n'y a rien de plus à y ajouter ic t

140 Dans le second cas, la preuve s'attache à demontrer les fins auxquelles tendent les natures, a savoir que, pour le parachevement de leur essence, et en raison des mouvements qui s'accomplissement dans leut substance meme [leurs metamorphoses 184], ces natures postulent que l'existence presente passe en elles par une mutation radicale, que vienir à cesser

pour elles ce devenir, qu'il en soit fins de labourage et pâturage, que soit detrait le present edifice, que soit foudroye quiconque est sur terre et dans le ciel, que soit i uné le present sejour, et que l'ordre des choses emigre auprès de « .'Unique

qui a Puissance » (12:39 et passem).

141. L'Emir des croyants, Imam de ceux qui professent vraiment le Lawbid, en montrant dans les prones de Nahj al-Baligha, l'evanescence et la cessation de l'univers, prononce, en vue d'affirmer le terme final et le retour au commence. ment, les paroles suivantes : « Toute chose est un tien devant Lui, et toute chose subsiste par Lui. Il est la richesse de quiconque est pauvre, l'honneur de guiconque est humille, la force de quiconque est faible, le refuge de quiconque est cans. la détresse. Si quelqi 'un parle, Il entend son langage. Si quel qu'un garde le silence, Il connuit son secret. A ceux qui vivent, Il donne la subsistance. Quant a ceux cui meurent, Ilest leur vie feture » Puis l'Imam, poersuivant son prone, en atrive à decrire la condition humaine et la penetration graduelle de la mort dans l'homme. Pour finir, viennent ces paroles : « Ainyi, dit il, la mort ne cesse pas un instant de faire. des progres dans le corps de l'homme. Elle finit par atteindre son ouie. Alors le voita au milieu des siens, ne pruvant plus se servir de sa langue ni entendre avec son ouie. Son regard est suspendu desesperément a leurs vivages ; il voit les mouvements de leurs levres, mais il n'entent plus le son de leurs paroles. Puis, la mort s'insinue plus profondément en lui ; elle lui enlève la vue, comme elle lui avait enleve l'audition. Puis son esprit finit par sortir de son corps. Ce corps n'est plus qu'un cadavre devant les siens ; il arrive meme que les siens soient pris de frayeur à coté de lui, et cherchent à s'entair. Il ne peut aider celui qui pleure, il ne répond plus a celui qui l'appelle. On le porte dans une fosse creusee dans la terre ; on Ly abandonne a ses œuvres ; en visites cessent : jusqu'i ce que le Livre ait atteint le terme fixé, que les temps soient accomplis, que le point final de la Creation ait rejoint le point. initial, et que, de par l'ordre de Dieu, advienne la palingenesie. de la Creation voulue par Lui. Alors Il ébranle les cieux et les precipite : Il émeut la terre et la fait trembler : Il deracine les montagnes et les disperse , elles se broyent les unes contre les autres par terreur de Sa Glosre et par crainte de Son assaut. Il fait sortir tous ceux qui y sont; Il les fait renaitre apres les

avoir essaces; Il les rassemble après les avoir disperses. Ensuite Il les sépare en vue des questions qu'il veut leur poser. Il en fait deux groupes. Il comble de bonheur ceux-ci; Il se montre à ceux-là comme le Dieu vengeur. Les sidèles à leut allégeance, Il les récompense par sa proximité; Il les rend éternels dans sa propre Demeure, là d'où aucun ordre ne les sorcera plus jamais de partir; là ou aucune vicissitude ne les atteindra jamais plus; là où il n'y a plus de peur pour les épouvanter, ni d'infirmité à leur advenir, ni de péril à les menacet, ni de départ pour les troubler. Quant aux rebelles et traîtres, Il les fait descendre dans le pire des séjours. Leurs mains sont enchaînées à leurs cous, leurs toupets sont liés à leurs pieds, Il leur fait revêtir des chemises de poix et des vêtements taillés dans du seu "". »

#### SCEAU DU LIVRE

142 Sache que les voies qui mènent à Dieu sont multiples, parce qu'Il possece des excellences et des aspects innombrables. « Chacun [de nous] a une direction [une plage du cie.] vers laquelle il s'oriente » (2.143). Cependant, certaines de ces voies ont plus de lumière ; elles sont d'une verta supérieure, elles sont plus rigoureuses et ont des preuves plus fortes. La voie la plus sûre, celle d'une vertu supérieure à toutes les voies menant a Son Essence, à Ses attributs et à Ses operations, c'est celle où, dans l'argumentation, le moyen terme n'est autre que Dieu lui-même, car dans ce cas, la voie conduisant à l'objet cherché n'est autre que l'objet cherché lui même. Aussi bien Dieu est il la preuve pour toutes choses 110. Cette voie fut celle de tous les prophètes et de tous les Parfaits (Suddique). « Dis-leur , ceci est ma voie , j'appelle à Dieu. Moi et celui qui me suit, nous nous guidons sur une vue intérieure » (12:108) et « Cela même est dans les anciens livres, les livres d'Abraham et de Moise » (87:18-19). Ceux-là sont donc ceux qui recherchent le témoignage de D'eu sur lui même. « Dieu atteste qu'il n'est pas de Dieu hormis Lut » (3-16). Ensuite ils recherchent le témoignage de l'Essence divine sur les attributs divins, ensuite, l'un après l'autre, le témoignage de Ses attri buts sur Ses opérations et Ses efficiences.

143. Les autres cherchent à se frayer la voie vers la connaissance de Dieu et de ses attributs, par l'intermédiaire de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas Lui. Ainsi le commun des philosophes cherchent un acces vers Lui en passant par la contingence des choses. Les philosophes de la nent du corps. Les theologiens scolastiques (motakallimán) rgumentent par la naissance de l'univers dans le temps. Ces reuves sont, elles aussi, des indices et des témoignages lependant, la Voie dont nous perlons est plus sûre et de vertu uperieure. En fait, c'est a ces differentes voies qu'il est fait llusion dans le l'ivre divin, là ou Dieu declare. « Nous leur nontrerons nos Signes aux horizons et dans leurs âmes, de orte qu'il leur soit evident qu'il est le Vrai » (41'53), tandis u'il est fait alli son à la Voie précellente dont nous parlons, it sque Dieu demande : « Ne suffit il pas que ton Seigneur

oft temoin sur toutes choses? » (tbtd.)111.

144 Ainsi, les Sages de Dieu, les théosophes, meditent en remier lieu la realité de l'être ou ce l'exister (hagigat al ujúd). Ils approfondissent cette realité et ils comprennent u'elle est la source et principe de toutes choses, et que omprise en sa réalité, cette réalité de l'exister est l'Existence Jecessaire. Quant à la contingence [ou plutot la nécessité ab-[10], l'incapacité de se suffire a soi-même pour être, la position e cause (la ma lulina), ce sont là des caractères adjoints a la réate de l'exister, dont la raison n'est pas dans la réalité et essence même de l'exister, mais tiennent à des déficiences et à es singulantés qui sont extrinsèques a sa source et origine. insuite, en méditant sur ce qui est inhérent à la necessite et à la ontingence, a la capacité et à l'incapacité de se suffire à soiieme pour être, ils arrivent au Tambid [a comprendre l'Unité] es attributs de l'Être Divin, et à comprendre, par ses arri uts, le comment de ses dispositions et de ses operations c'est-à-dire à comprendre en quoi consistent les êtres ontingents qui sont ses manifestations >.

145 Dans les preuves que nous avons données ku precéemment, il y avait déjà quelque chose par quoi a commencé e poindre la lumière de l'être Reel (Haqq, à l'horizon de explication, tandis que le soleil de la Vraie Realné (haqiqut) se vait à l'horizon de la gnose mystaque (n/m). Ce quelque nose, c'etait que l'etre ou l'existence, comme nous l'avons it, est une realite simple [indécomposable], ne comportant ni erre ni différence, ni definition ni notification, ni preuve ni emonstration. La différenciation entre ses monadisations ibad) et ses individuations ni meriques (a dad) ne consiste u'en une différence par la perfection et la deticience, l'antériorite et la posteriorité, la capacité ou l'incapacité de se ai fine à soi meme pour être, ou en choses accidentelles ainsi qu'il en est dans le cas des individus participant a une meme quiddité. Au sommet de sa perfection, cette realité est l'acte pui d'exister, tel qu'il n'y en a pas de plus partair, et c'est la reclité simple de la necess te d'exister, unit liqui ni la perfection la plus achevee, la gloire la pius élevee, l'infinitude dans l'intensite, puisque chaque degré ou niveau d'etre qui est inferieur en intensite à celui la, n'est pas l'acte pur d'exister, mais

s'accompagne de defaillance et de déficience

146. Mais la détaillance de l'être [gosûr, l'échec a une certaine limite) ne tient pas a la realite de l'etre, à ce qui fait l'essence de l'exister, ni a des choses qui lui soient inberentes, parce que cette de allance est non-etre, et que le non-etre est precisément la negation de la source et origine de l'etre, ou bien la negation de sa perfection. C'est pourquoi l'être Prem er exclui absolument tout non etre, c'est evident. La defaillance ou la negativite ne vient pas s'adjoindre a la soi ree et ongine de l'etre, mais à l'evenement (woqu') de l'etre se produisailt a un seiond depre ou niveau, et a trois les niveaux on degres interieurs a celui-la. Les detaillances et les negativites surviennent aux etres seconds (thawant), quart a et en raison de leur position en second et de leur retard (ta akhkbar, dans l'etre l'Etre Premier persiste dans la perfection la plus complete, laquelle ne comporte aucune limite, la negativite et l'indigence d'etre prennent passai ce de fait de l'emanation (if u(a) et de l'instaur aton (ia/b, parce qu'i, va de soi que ce qui est instaure (maj id) n'est pas a egalite d'eure avec ce qui l'instaure (jaid), et que l'emanation (ja)d, n'est pas, quant au niveau de son acte d'exenct, a egalité avec la source Emanatrue (foy) ad. Aussi les ipsértes sont-elles, dans l'ordre hierarchique qu'elles presentent, suspendues à l'Être Premier D'ou leurs defaillances sont compensees por sa completude, kur incigence est compensee par sa richesse. Plus grave est le retard d'un eure par rapport à l'Être Premier, plus graves sont en lui la défaillance et la négativité.

de l'être Premier est le plus glorieux des êtres après lui. Ce Premier Émane est l'existence primordialement instaurce (majud ibda i)<sup>113</sup>, laquelle ne comporte pas de contingence, sinon une cerraine contingence qui est voilee par la Necessite

première [c'est à dire par l'Existence Première qui est Lais tence nécessaire, et dont la nécessité du Premier Emane dérive immédiatement]. C'est là le monde de l'Impératif divin l'alam al Amr al ilabr). Ne sont contenus en lui que les Esprits-Saints (Arnàb qàdisa), lesquels se differencient entre eux par lei r degre de proximité de l'Essence Une et Set le (Dhat abadisya), parce que ces Esprits-Saints constituent les irradiations divines. Le terme Esprit-Saint (Rub al Qads) signifie leur ensemble, parce qu'ils forment ensemble comme une personne unique. Et l'Esprit-Saint n'est pas de ce monde ; il ne tombe pas sous l'Impératit créateur kN [esto f], parce que précisement l'Esprit-Saint est cet Impératif créateur, il en est le Verbe [qaul, mettant l'etre à l'impératif créateur, il en est le Verbe [qaul, mettant l'etre à l'impératif créateur, il en est le Verbe [qaul, mettant l'etre à l'impératif créateur, il en est le l'esprit-Saint, il y a le plan ou degre des ames, tormant elles-mêmes une hiérarchie.

148. Ensuite viennent les natures et les formes [d'entre l'univers sideral], constituant également une hiérarchie de degres. Ensuite les corps simples [les quatre éléments du monde sublunaire], l'un après l'autre, jusqu'à la Materia ultima, dont la condition propre est la réceptivité pure et l'aptitude à recevoir les formes ; elle est la limite de l'en bas et de la renèbre (15 Ensuite, volci que l'être [l'exister] commence à s'élever, à partir de cette mattere, par un processus qui luiconfere une subulite et une perfection croissante. Il accomplit ainsi son retour vers là d'ou il descendit. , il régresse vers là d'ou il prit origine, par un [processus cosmique] qui soulève les el oses fattes de matière, met en mouvement les corps, engendre, par les révolutions des luminaires [les astres], la chaleur d'origine céleste qui, agissant en sumulant dans les élements, entraîne la format on du vegetal apres celle du minéral, pousse les composes élémentaires jusqu'au degré ou ils sont capables de recevoir la vie Entin [ce retout de l'être s'accomplit] par l'artient desir inspire aux ames d'atteindre au degre de l'Intelligence en acte (intellect acquis, agl mostafad, intellectus adeptus (12), ce sorte que les âmes accomplissent leur retour à Dieu le Très-Généreux.

149. Medite alors sur la sagesse de l'Instaurateur de l'être comment d'instaura les choses et fit paraître les êtres de degré en degre de precellence [dans l'ordre d'une hiérarchie descendante]. Il instaura tout d'abord des lumières sacro-saintes, etres de pure Lumière (Amear qualsiya) et Intelligences agentes

[cf supra § 147, les Espites Sait ts] Il s'épip sainsa à elles et par elles, et projeta en elles son image et sa forme " Par elles, il manifesta ses operations, par leur intermédiaire, il créa de nobles corps, purs et dispensateurs de lumière [les astres], pourvus d'ames vivantes [les antmae ou angele caelester] ", dont le mouvement éternel, en les rapprochant de Dieu, est la célébration de leur service divin. Ces corps célestes, il les a portes dans un vaisseau « fait de planches et d'étoupe » (54 13), voguant sur l'océan du Décret et de la destinée. « Au nom de Dieu ! qu'il vogue et qu'il arrive au port » (11:43). « Qu'à ton

Seigneur il aboutisse » (79:44)180.

150. Et ces âmes célestes, il les a constituées différentes les unes des autres quant aux mouvements [qu'elles impriment a leur ciel respectif], et par la quant aux proportions \*\* des itradiations que dispensent les luminaires [c'est à dire les astres], et qui préparent l'éclosion des êtres sublunaires. Ensuite il crea la matière des elements, qui est la plus inferieure des créatures contingentes et qui est le terme final dans l'économie (tadbir) de l'Imperatif existentiateur. C'est que l'Imperatif divin opère d'abord en descendant du ciel vers la terre. Il opère ensuite la remontée vers lui, en faisant etre les mineraix par le melange équilibre des éléments, puis les végétaux naissent de la substance la p us pure de ces élements, puis les animaux, finalement l'homme. Et sorsque l'homme atteint la plenitude de son être par la connaissance et par la perfection, il atteint le degré de l'Intelligence agente. Là prend fin l'echelonnement des degrés du Bien et de l'emanation : le point final du cycle de l'être a rejoint le point initial 125.

Achevé ce livre avec l'aide du Souverain très-aimant qui est le dispensateur du Bien et de l'Émanation.



# Notes de l'introduction

- 1. Il convient de mentionner aussi l'ouvrage de Max Horten, Dat philosophische System von Schrazá (1640), übersetzt und erläutert, Strassburg 1913. Curicux ouvrage qui, contratement à ce qu'annonce le titre, ne traduit n. n'eclaireit grand-chose. La méthode de l'auteur consiste à « épingler » une ou deux phrases cueillies à la hate de page en page. On a l'impression de quelques lueurs entrevues la nuit, à travers la vitre d'un wagon, sans qu'il soit possible de se faire aucune idée du paysage.
- 2. Cf. l'introduction de Seyyed Hossein Nast à son édition de la Risala-ye Seh Asl (publice par la faculté de theologie de l'université de Téhéran, à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Mollà Sadrà), Téhéran 1380/1961, p. 2. Les principales sources pour la biographie de Mollà Sadrà (cf. zhid. n. 1) sont : Moh. Khwânsárî, Ravidat al jannât, 11th. Téhéran 1306, II pp. 331-332; Ravidat al-safà, appendice de Rezà Qolî Khán Hedâyat, 11th. Téhéran 1270, VIII, p. 129; Mîrzà Moh. Tonkabonî, Qisas al Olamâ', Téheran 1313, pp. 329-333, Moh. 'Alî Tabrîzî, Raybânat al-adab, Téhéran 1331, vol II, pp. 458-461, nº 481; Mîrzà Hosayn Nûrî, Moitadrak al-wasâ'il, Téhéran 1321, III pp. 422-423; Moh. ibn Hasan al-Hort al-'Amilî, Amal al-àmil, Téhéran 1302, p. 58, note de Moh. Qommî.
- 3. Cf. la livraison spéciale de la revue Indo Iranica (Calcutta 1962); ibid. l'article de Seyyed Hossem Nast, Sadr al Din Shirâzi · bis Life, Doctrines and Significance, pp. 6-16. Un Mollà Sudrà Commemoration Volume, public par The Iran Society, Calcutta, est actuellement sous presse.
- 4. Mentionnons sei quelques unes de ces publications auxquelles ont collaboré aussi bien des universitaires que des shaykhs traditionnels. Publies par la faculté de théologie de l'université de Téhéran :

Yad Namel ye Molla Sadrá (Molla Sadrá Commemoration Volume), Sayved Ja'(ar Sajada, Mostalitat-e falsafi ye Sadroddin Virazi mashhûr bi Molla Sadrá (Explication en persun des termes techniques arabes du vocabulaire philosophique de Molla Sadra), Leberan 1380. 1961 Publié par l'universite de Mashhad; les Magabir al llabiya, par les soins de M. Jalaloddin Ashinyani, lequel a donne, d'autre part, deux ouvrages importants. Sharb-e bal o araye falsafa ye Molla Yadrá, Mashhad 134, h.s. (tres bon exposé de la vic et des doctrines philosophiques de Molla Sadra), ainsi qu'un important expose su la metaphysique de l'etre. Hasti az nagar e falsafa a irfan, Mashhad 1380 h.l. On trouvera et dessous, dans l'esquisse bil·liographique, mention des ouvrages de Molla Sadra publies recemment par les universites de Téhéran, Mashhad et Ispahan.

- ontmentaite du kitab Hikmat al Isbraq de Sohravardi; nous espérons pouvoir en publice la traduction [Le Livre de la sagesse amentale, Lagrasse, Verdier, 1986]. Ces deux dermetes anners, nous avons consacte tout un cours a son commentaire du kitab al Hipat, livre III de son grand commentaire des Osal mina l'Kafi de Kolayni. Cf. Annuaire de l'Écule pratique des Hautes-Études, Soction des Sciences tengieuses, 1962-1963, pp. 69 ss., et 1963-1964. Pout un aperçu d'ensemble, ef. [En Islam transen, tome IV, pp. 54-122].
- 6 Une des grandes figures du monde shi'ite de l'epoque Bahá'oddin 'Ami i etait ne à Ba'albek en 153, 1746. A l'age de 13 ans il vint en Iran avec son pere qui etait un disciple de Shahiti-c Thání. Il fut slaykh al-Islam à Ispahan. Ses œuvres spirituelles ont toujours ète tres repandues. Cf. S. H. Naar, introd aux 3th. Asl (supra, n. 2, p. 3, n. 3; Randat al-januât, pp. 632-640; Kaybanat II, pp. 382-396, n' 742. Ses poèmes en persan ont ete publics par M. Sa'id Naficy, Téhéran 1319 h.s.
- 7. Pour un aperçu sur la vie, les œuvres et les doctrines de Mit Dâmad, cf. notre étude : « Confessions extatiques de Mit Dâmad, maître de théologie à Ispahan », in Milangis Lanis Musiquen, vol. 1, Institut frança à de Damas, 1956, pp. 331 a 578, let surrout En Islam transen, IV, pp. 9-53.
- 8 Sur Mir Abu'l-Qaum Fendereski, of Raylanat III, pp. 231-232, n' 367, S. H. Nasr, op est., p. 4, n. 4 Sa Risala ya Sina iya acte publice par M. 'Ali Akhar Shahabi (Publications du Larbang e Khoràsán), Mashhad 1317 h.s.
- Gl. 1008 Prolegomènes aux Opera metaphysica et mystsea I de Sohra vardt (Bibliotheca Islamica, 16), Istanbill 1945, pp. 36 Ss. L'ouvrage en petsan intitulé Dabestón al madialith, de Mobes! Shah, est tiche en

informations sur la fermentation religiruse à l'époque. Il n'y a aucune raison d'infirmer ces renseignements sous prétexte que l'ouvrage est unique. Mais il a souffert de la déplorable traduction parue, il y a plus d'un siècle, sous les noms de Shea and Troyer. Une bonne édition du texte serait nécessaire, accompagnée d'une traduction fidèle. La traduction persane des *Upanishads* (sur laquelle avait travaillé jadis Anquetil-Duperron) a éte publiée récemment à Téhéran par M. Jalali Ná'inî, M. Daryush Shâyegân poursuit une recherche comparative sur les textes sanskrit et persan [cf. D. Shâyegân, Hindonisme et Soufirme, Paris, éd. de la Différence, 1979].

- 10 Cí. Al Hikmat al mota'âliya fi'l-Asfâr al-'aqlîya al arba'a, éd Moh. Hosayn Tabatabâ'î, I<sup>er</sup> Safar, 1<sup>re</sup> partie, Téheran 1378 h.l., pp. 4, 5, 6, 7.
  - rr. Cf. S. H. Nast, op. at., p. 5.
- 12 Cf la déclaration explicite de Moh Yûsof Wâleh Qazvînî, citée pat M. Dânesh-Pajûh, dans l'introduction à son édition du Kasr Assâm al-jábiliya, p. z.
- 13. D'après certaines données de la biographie de Mohsen Fayz, dont Sayyed Mohammad Meshkât fait état dans sa préface au 4° volume de la recente édition du Kitáb al Mubaijat al bayza (Téhéran 1359 h.s.), M. Dânesh-Pajùh propose de reculer la date du tetour de Mollà Sadrà a Shîrâz jusqu'à l'année 1042 h. La date semble trop tardive, et limiterait à quelque huit années la durée de l'enseignement de Mollà Sadrà à Shîrâz.
- 14. Thomas Herbert, Some Years of Travels into diverse parts of Africa and Asia the Great, London 1677, p. 129, cité par S. H. Nasr dans son article Ashnà i hà Akhûnd Molla Sadrà dar Maghreh zamin (in Yâd-Nâmeh, op. cit., p. 4), p. 57.
  - 15. Mollâ Sadrâ, Kasr asnăm al jâbilîya, éd. Dânesh Pajûh, p. 132.
- 16. Cf. l'important ouvrage de Georges Vajda, Recherches sur la philosophie et la Kabbale dans la pensée juive du Moyen Age, Paris-La Haye, Mouton and Co., 1962, et le memoire de Colette Sirat, Mar'ût Elûbîm (Les Visions divines) de Hanokh ben Salomon al-Qostantinî (Revue des études juives, juillet-décembre 1962, pp. 247 à 314).
- 17. Cf. l'introduction de M. Dânesh-Pajûh à son édition de Kasr asnâm... pp. 17-88.
  - 18. Atfår, éd. cit , vol. I, p. 8.
- to. Pour les notions d'Orient, de conna ssance, de philosophie et de tradition orientales chez les istragiyan, ef nos Prolégomènes I, op. cn., n. 9, pp. 25 à 62, ainsi que nos Prolégomènes II aux Œuvres philoso-

phiques et mystiques (Bibl II., vol. 2), pp. 5 à 39; voir aussi notre ouvrage Aucenne et le Recti visionnaire [nouvelle édition, Berg International, Paris 1979] Ici même, cf les notes 60 et 75 de notre traduction du Kitâh al Mashâ'ir.

- 20. Mollà Sadrà eut le temps de commenter le Kitáb al 'Aql, le Kitáb al Tawbid, et de commencer le commentaire du Kitáb al Hojjat, lequel contient l'enseignement des Imams sur la prophétologie et l'imâmologie Bien qu'il ne pût commenter qu'un dixième environ de ce livre d'une importance rapitale pour la pensée shi'ite, l'édition lithographiée de son commentaire (Tehéran s.d.) n'en comprend pas moins 492 pages in-foho (cf. déjà supra, n. 5). Deux éditions typographiques du grand ouvrage de Kolayni ont été données récemment par les soins du shaykh Moh. Akhûndî : texte arabe seul en huit volumes, Tehéran 1334/1955; texte arabe avec version persane et commentaire, 4 vol. parus depuis 1961.
- 21 Cf [En Islam tranten, IV, pp 54-122; I, pp. 219-284], ainsi que notre Histoire de la philosophie islamique I, Gallimard 1963, le chap 11 sur « le shi'isme et la philosophie prophétique » [réed Gallimard « Folio », 1986].
- 22 Cf. [En Islam iranien, IV], et notre Trilogie ismaélienne (Bibl. Ie., vol. 9), index s.v. ghaybai
- 23 Sur les propos des Imâms concernant la walâyat, cf. Kolayni, al-Osûl mina'l kâfî, ed citée (texte arabe seul), vol. I, pp. 412 à 439.
- 24 Cf notre atticle sur « Haydar Amoli (vint /xrv siècle), théologien shi ite du soufisme » (in *Mélanges Henri Matsé*, publiés par la faculté des lettres de l'université de Tebéran, et [En Islam tranten, III, pp. 149-213 et I, pp. 86-134].
  - 25. Seb Asl, ed. S. H. Nast, § 120, pp. 82-83.
- 26 Sur ce même texte cité par Haydar Amolî, cf. [En Islam tranten, I, pp. 86-134].
- 27 Ssh Asl, éd citée, § 121, p 83 Sur ce même texte mis en œuvre par Haydar Amoli, cf. tbid.
  - 28 Cf. Kolayni, op. cit., vol. I, pp. 401-402.
  - 29 Cf. Seb Asl, éd citée, § 122, pp. 83-84.
  - 30. Sharb Osúl al Káfi, éd. hth. Téhéran s.d., p. 437.
- 31 Sharh, p. 446. C'est une page qu'il convient de citer ici, car elle est éminemment caractéristique de la spiritualité de Molla Sadrà et de son attitude à l'égard du soufisme. Après avoir commenté la gnoséologie enseignée par les Imams, Mollà Sadrà s'atrête assez longuement

su, la méthode spirituelle des soufis et termine par cette observation . « Quant aux hommes de téflexion et à ceux qui savent prendre la dumension des choses (dhawu'l t'tibar), ils ne dément pas, certes, l'existence de cette methode, ni la possibilité qu'elle conduise au but dans des cas exceptionnels, car il en fut ainsi pour la plupart des états. spirituels vécus (abvâl) par les prophètes et les Awliyâ. En dehors de ces cas, ils l'estiment scabreuse : ils jugent lente la maturation de ses fruits, et est ment improbable la réunion de toutes les conditions qu'elle presuppose .. » Sa conclusion est finalement celle-ci : « Ce qui convient le mieux, c'est que le pelerin yers Dieu (al sâlik ilâ'llâh). fasse la synthèse des deux méthodes. Que son ascèse intérieure (tas fiya) ne soit jamais vide de méditation philosophique (tafakkor); et téciproquement, que sa méditation philosophique n'aille jamais sans un effort de purification spirituelle. Ou mieux dit : que sa méthode spirituelle soit un barzakh qu. conjoigne les deux né dixides bayna'l tarîqayn), comme telle est la voie (minhaj) que survent les bakamâ isbrâqîyûn. » Cette doctrine reproduit exactement celle que professe Sohravardî dans le prologue de son livre Hikmat al-Ithrâq, cf. notre édition in Œuvres philosophiques et mystiques de Sohrawardî (Bibl. Ir., vol. 2), Téheran Paris 1952, pp. 10-13 du texte. [Cf. Sagesse orientale, op. ctt., p. 86 ss.]

- 32. On trouvera quelques pages traduites des œuvres de ces deux penseurs dans notre livre [Corps spirituel et Terre céleste, Paris, Buchet-Chastel, 1979, pp. 201-210].
- 33. Cf. introd. de M. Dânesh-Pajùh à son édition du Kasr asnâm al-jâbiliya, pp. 23 ss.
  - 34. Cf. Raybânat al adah I, p. 430, nº 954.
- 35. Sur Sâlih Mazanderâni, *ibid* rv, pp. 424 ss., nº 674 , sur Mīrzâ Rafî'â, *ibid*. rv, p. 162, nº 294.
- 36. Sur Mollâ Shamsâ, thid. тv, р. 73, nº 138; cf. encore infra, introd. chap. п.
- 37. Sur Qotboddîn Ashkevarî, cf. nos Confessions extaitques de Mêr Dâmâd, op.cit., n. 7.
- 38. Ce *tafsîr* a eté édité récemment en quatre volumes gr. in 8°, sous le titre de *Tafsîr-e sharîf e Lâhîyî*, .es vol. 1 et 11 par les soins de M Mir Jalâloddin Hosaynî Mohaddeth, les vol. 111 et 11 par les soins de M. Moh. Îbrâhîm Ayetî. Téhéran 1381 h.l
  - 39. Cf Raybânat II, pp. 252 88., nº 535.
- 40. Qâzî Sa'îd Qommî fut également l'élève de 'Abdorrazzâq Lâhîjî et de Mollâ Rajab 'Alî, cf. Raybânat rv., p. 268, n° 412 [et La

Philosophie tremerere elleração aux avir el aviir seeles, Buchet-Chastel, Paris 1981).

- 41. Raybânat 11, pp. 155 ss, 114 337.
- 42. Ibid. 11, pp. 134-135, 12th 279 et 280.
- 4) Cette enumeration nous fournir l'occasion de mintsonnet » question que pose un livre qui étair la par tous les philosophes et theosophes de ne les noms viennes el étre citer, au ai que dans les cercles sources shiftee. It is writting Abstract of stars at our metal at begignt (I an I ampo de la redepone letterale et la chet de la verse sporteable : un anime: ment attribue au aucienie Ima n. Jaftar al-Sadiq. Aucun de nos phi osophes ni de nos spiriti els n'a mis en doute l'authenticité de cette. approportion, sout per tierte Maghyi. Recemment une receit or anastatique de l'ancienne l'ithopital hie de l'ouvrage a eté publice à l'elictan-(1478 h.l.) par les nome de M. Hasan Mostafava. Le levre est mentionne pour la première fois, sous le titre ci-dessus, par Radioddin. 'Ali ibn Tayus (ob 66), 126(), qui ivair le tous les inves shi ites de son temps, y compris ceux qui ont disputo depuis, ors et dont nous ne conna mons plus que les tirres te nu la fa blesse de tout atyumer t'exmante : Dire que l'ensemenent du syre ditiese de la manière de f Imam acleuta, pour en conclute qu'il r'est pay de lui, c'est pis nétic pattra priori pour les Japolo contre les arafa. Relever que les citationes aont faites à la troisseme personne et que cerra na recita it respoles ne peuvent etre de l'Imim, pour conclute de l' à l'in auther racite par e et simple, c'est meconnaitre totalement la stracture du livre. Certes, nous re sommes pas en presence d'un livre que l'Insan se serait musun beau sou, a reciper sous ce titre. Nous sommes en presence d'un fineniege qui groupe certaines sentences de l'Imam, et auquel a estdonne le titre mentionne ci dessus. L'auteur du tierniège a parit (ti) dutre pur-ci par-la ses propres envolutions (s'il avait como la technique moderne de la mori et pages, rout autait etc plus chiri. Mais cela n'autorine i ullement une hypercritique à tout rejeter en bloc (de mense, si l'In am n'a pas redige un tafur, il est possible de tremesti. tuez un tatan paz les mustiples to daté ou il s'exprame sur le sens des veracts quele quest. La question qui sulissa con cella confesses essesintroducies par gala al Nadag s'accordent elles avec l'entrepties ient de Himzin e Ceux qui sont dais la ligne d'un Haydat Amob ou d'un Molla Sadra sont les seuls à pouvoir donner une reponse valide. Nous texacoutous ailleuts sur cerre question, ainm que sur un autre livre du meme genre, intit ile Bif ir al. alan []. Genat des connactioncest, eyiale. ment attribue al'Imam Ja'lut. Qui un l'adrit sont entepristre ou non dans l'erraje hymètic de Maglisî, cela ne tranche pas définitivement la question. If y camener l'enquete dans d'autres orpes, et à tenit compte des badal de l'Imam reconnus de la gnose ismaelienne

- 44. Tafsîr al Shaykh al Akhar Mohyiddîn Ibn 'Arabî, Le Caire 1317, vol. I, p. 38.
  - 45 Cf. [En Islam iranten .. IV, pp. 205-300].
- 46. On peut s'en faire quelque idée par les passages de la *Hakmat* 'Arsbiya de Mollà Sadra et du commentaire de Shaykh Ahmad Ahsâ'i traduits dans notre livre [Corps sperituel \_, pp 194-200 et pp 230-249].
- 47 Ce commentaire est reproduit en marge de l'éd. lith. du Kitâb al Hikmat al 'arstiya, Téhéran 1315 h l, où il débute p 112.
- 48 Les critiques que reproduit M. Gholâm Hosayn Ahanî, dans l'introduction de sa paraphrase persane de la *Arshîya*, pp. 3 ss., peuvent fort bien se retourner contre Mollâ Isma'îl
  - 49 Cf. Commentaire de Shaykh Ahmad Abså i, éd. Tabriz, p. 267
- 50. Cf. Kolaynî, al Osûl mina'l Kâfî · Kitâb al Hojjat, chap. vri, 9º badîtb, ed. Akhundi (texte arabe seul), vol. I p. 184. Nous projetons de donner a traduction française de ce Kitâb al-Hojjat
- 51 Molla Sadra, Sharb al-Osûl mana'l-Kâfî, lith. Ténéran (s.d.), pp. 473 ss.
  - 52. Ibid., p. 476.
- 53. Cf. [En Islam tranten..., III, pp. 149-213]. M. Osman Yahyâ et moi-même preparons l'édition et la traduction du très important tâmt' al-Asrâr de Haydar Amo.î [paru depuis La Philosophie shi ite, Biblio. Ir.; 16].
- 54. Cf. la notice que lui consacre Shaykh Aghâ Bozorg Teherânî, Tabaqât A'lâm al-Sbî'a, 2° partie, xiit' siècle de l'hegire Tehéran 1374/1954, p. 76, nº 156.
- 55. Il ne peut s'agir, vu la date, de Mollâ Ahmad Yazdî, correspondant de Mollâ Hâdî Sabzavârî, à qui il adressa des questions ; cf. Shaykh Aghâ Bozorg, op. cit., p. 78.
- 56. Cf. sur ce personnage, *ibid.*, p. 106, n° 209; *Raybânat* rv, p. 333, n° 575; [En Islam tranten... IV, pp. 205-300].
- 57. Cf Raybânat II, nº 280 Nous avons déjà référé ci dessus (chap 1, p. 27) à cet ouvrage, lithographie à Téhéran en 1314 h l. Le titre est également comme une allusion au nom du questionneur Badi' ol-Molk Mîrzâ.
- 18. Cf. notre édition de la version persane d'Abû Ya'qûb Sejestânî, Kashf al-Mahjûb (Bibl. Iranienne, vol. I), Téhéran-Paris 1949, index s.v. hast, ainsi que notre I rilogie ismaelienne (Bibl. Ir. vol. 9), ibid., 1961, index s.v. ays, ta'yîs, etc.

- yy. Ou l'on peut comprendre le suffixe i soit comme yà'e tankir, suffixe d'indetermination, soit comme ya'e masdat, suffixe de nom verbal pour formet un terme abstrait.
- 60. M. Osman Yahya prépare un Dictionnaire des termes techniques du Kıtâb al-Fotûbât al-Makkîya d'Ibn 'Arabî
- 61. Nous reférons sur ce point à quelques-unes de nos publications antérieures. Avicenne et le Recit visionnaire, op. cit.; L. Imagination créa trice dans le soufisme d'Ibn 'Arabi, Paris, Flammarion, 1977; L'Homme de lumière dans le soufisme transen, Éditions Présence, 1984.
  - 62 Cf. supra, p. 40-4τ, Esquisse bibliographique, nº 37.
- 63. Ici, comme précédemment, il faut en revenir, pour apprécier la satuation dans l'ensemble de l'ontologie, à E Gilson, L *Être et l'essence*, Paris, Vrin, 1948, pp. 16 ss
- 64. On comprendra que celui qui fut le premier traducteut de Heidegger en français, et qui est ici le traducteur de Mollá Sadrâ, se trouve précisément ici sur un difficule chemin de crête.
- 65. Cf. notre étude sur Le thème de la Résurrection dans le commentaire du « Kitâb Hikmat al Isbrâg » de Sobrawardi par Mollà Sadrâ (Mollà Sadrâ Commemoration Volume, The Iran Society, Calcutta; sous presse). [Cf. 20181 En Islam iranien, IV, pp. 84-95.]
- 66. Comme semble y consentir E. Gilson, op. at., p. 20, tout en estimant que l'existentialisme « dans son effort légitime pour remettre de l'existence dans l'être » l'a peut-être une fois de plus « essentialisé » (op. cit., p. 17)
- 67. Dans son Sharb al Osûl mina'l Kôfi, cf supra, p. 38-39, Esquisse hibliographique, n° 33-66 également [En Islam tranten I, pp. 39-90], a.nsi que notre Histoire de la philosophie islamique, chap. 11.
  - 68 Cf. notre Trilogie ismaëlienne, index s.v. Paraclet

## Notes de la traduction

1. Le mot *malakût* étant pris 1ci au sens que rappelle Shaykh Ahmad Ansa'î dans son commentaire (éd. Tabrîz, p. 25) « Presque toujours, lorsque les philosophes emploient le mot malakut, ils entendent par là le monde des âmes ('alam al nofus), c'est a-dire le monde des entites séparées de la matière elémentaire et de la duree chronologique (*moddat zamānīya*), mais non pas de la forme, parce que leurs formes et figures sont analogues à celles du monde visib e par les sens ('alam al shahada). Mais il arrive aussi qu'on emplote le mot pour désigner de façon génerale l'hégemonique des choses (21mam, littéralement guide, rêne) grâce auquel ces choses subsistent, comme dans ce verset qurânique. "Demande-leur dans la main de qui est le malakist de toutes choses? Celui qui protège et n'a pas à être protegé " (23.90) Et ce malakût, ce sont les realités suprasensibles des choses (baqà'ıq al asbyà' al ghaybiya). » En général, la hierarchie des univers se présente dans l'ordre suivant molk, malakût, jabarût, lâbût Mais il y a des variantes de schémas. Shaykh Ahmad le rappelle, lorsque le mot *melakût* reparaît plus lom, à la fin du § 4 · « Les 'orafà emploient le plus souvent le mot malakût pour le monde des âmes. Quant au jabarht, la plupart emploient le mot pour désigner le monde des pures intelligences. Certains cependant l'emploient pour désigner l'ensemble du *molk* (monde visible) et du *malakût*. Il y en a qui inversent et mettent le malakût au dessus du jabarût. Souvent dans le Qoran et dans les traditions, le mot malakut est employé pout signifier le malakát (l'hegemonique) d'une chose, grâce auque, cette chose subsiste. Pour l'auteur (c'est-a-dire infra § 4) il signifie l'Intelligence agente ('Aql fa 'âl), c'est-a-dire le Dieu par qui et dont est créce la création (al Hagg al makhlug bihi) » (ibid., p. 19). Ce dermer terme est un des termes caractéristiques du lexique technique d'Ibn 'Arabí. De ces explications, il ressort que le malakist designe tantót en particulier le « mont e des âmes celestes » (d'ans lequel est comptis le lalam al mathal, mundus maginalis), tantur le malais et de chaque chose, c'est à dire son essence invisible, sa realité celestielle, supraser sible, la face angelique qui la guice et par laquelle elle subsiste. Il semble que l'hégémonique (cf. la netion stoicienne de l'hégémonique) traduise directement l'aspect du malaiseit que Shayich Ahmad fait ressorur ici du texte de Moda Sadra. C'est encore cet aspect que Sobravardi exprimais en connain à l'aine comme l'innere nar) une qualification emptuntée au vocabulaise de l'ancienne chévalerie iranier ne mai espabbad. La première et la seconde creation auxquelles fait allusion la ligne suivante, referent respectivement au mende spirituel et au monde élémentaire.

- Comme il y a eu mainte occasion de le rippeler dai sides publica. tions anterteures, le terme bikmid n'est pas exactement traduit par notre terme « philosophic », bien qu'on puisse souvei t le traduire ainsi sans dommage. En fa t bib mot, bib mot dobten, ce n'est exactement ni ce que nous appelons philosophie, ni ce que nous appelons theologie, massest "equiva ent litterid di grec throughte (cf. enecre infra, n. 30 et 103). Il faut avoit foujours presente a l'espiri la groseclogie de nos penseurs. Molla Sadra en a donne un parfait achema, entre autres, dans son commenta re des Ond al Nafrice Kolayni, data le traite de la propi étologie et de l'imamologie (k. al. liujer, lithogr. Teheran, p. 443). Il en resi ité que l'ange de la Conna ssance pour le philosophe est identique a l'ange de la Revelation pour le prophete et à l'ange de l'Irspiration pour l'Imam, mas sa fonction angelique s'actualise a des plans differents. C'est precisement dans la theosophie sh'ite que se noue le lien organique entre gnoscologie et prophetologie. Elle a pour corolla re la polarire du zittir (exterieur, exotetique, et du batia interieur, esoterique), ce qui d'emblee met la meditation philosophique dans une situation privilegies, incomme a lleurs en Islam. Aussi bien le terme de biamat ilubiya, dans le shi'isine, tendra i il de plus en plus a désigner, par excellence, l'excesse esoterique du Qoran, fondee sur l'enseignement des sants Imams. CC neste Histoire de la philosophie islamique, chap. 1, \$ 1 et chap. π
- 3. Le terme est révère à l'égard des soufis, et pourmet Molla Sadrà pense lui meme tres souvent à la maniere source et sa spiritualité est tres proche de la leur. En tait, il a eu ra casion de s'en expliquer en prenant position à l'égard du soutisme dans son livre initule Kast assumi al taitilise (Perfolition des idules de l'iemrance), recemment edité par M. Danesh Pajuli (ef supra, esquisse bibliograp isque, p. 34). Il y prend resolument position contre un certain soutisme de son temps, dont l'extremisme se mandestait dans le rejet et le mepris de 11 ai etfort intellectuel. Or, toute la spiritualite istraqi, de Sohravatdi à Molla Sadra, est un barçal b, un entre-deux conjougnant la methode

du soulli tex danc à la partication interieure, et la meritaile du philosopile ter danc à la concassance (cf. [La blan trauta, 111, pp. 149-213] et Mari Otal et Rep., p. 446. Il reste que Molla Sadra represente eminemment le type de apintuels shiftes qui souvent parlet cromi le des strafs, mais l'appartiennent pas au sout sine comme fel, c'est a dire ne sont meral res d'aux une hiriqui. D'en les récolopiens les altaires ent beau jeu de les accuser de soutisme, et eux de s'en detendre Shaylet Ahmad Ahadi qui, hui-meme, connut plus tard une sin ation analogs e, n'en adresse pus moirs le meme reproche à Molla Sadra (par ent., comment, p. 8).

Colquid faut discertier, c'est l'aspect du set fisme reliquid so presente l'astoriquement, et l'aspect du soutisme considére da 5 sonessence. Sous le premier aspect, \$1 ayx1. Alunad, d'accord fet avecbeautoup de spirituels shanes, en a juge dans les termes survants. « Les araites protessent comme le rappe le l'Abdel Karam Gui-ni-(842-1428) consistent form del Francisco Pertout al Incomal Kerall, que le signe, ou ra impulation) du soutisme est qu'il saive la voie de la suma et de la jumina. Lors done que le principe du soufisme reposesur cette doctrine (ou sur ce rite, mudblad), le sui misme), il fact que le sentiment intime du socité se mette d'accord avec elle. Si quelque chose hat apps are comme or nitrate att samnisme, meme st date son. sertituent in line il le trouve year il est oblige de le regiter, theme pat quelque el ose de faux, et de s'en ecarter, meme pour se rallier a quelque el ose de faux « (commer t., p. b). (Rappeions que le shi ismereverdique également la sanna, mais comme la tradition integrile. eriglobat i le cerpio des bidaté des sonts ligares i Quant au soutisme. considere dans son essence, un penseul ab lite comme Haydar Amoli. (VIII) aix siecle, a consacre l'œuvre de sa vie à reintrer qu'il était inseparable du al r'ione (af hapte, in 24 introd). La question s'elucide si, laissant de cote la polonique, on etudie soigneusement la spititua ite tocckjuee dans l'enseignement des saiets Imams (il tempit ales volumes, on le sait). En fait, la spiritual residuire e la pas bestan de la specification dubiouf sine in de l'organisation (ongres attornelle du soutisme. Longott, parce que la doctrine des la lama est deja une initiation spirituelle. (Aussi bien jout le souf-sme shifste, depuis le XIII steele avec Sa docidin Hamisych, inclut. I cette dermere ) St. Listoriquement. la majorite du souname a'est dévelop seu en na beusummite, c'est justement parce que le sumnisme est, commit tel, prive de l'enseignement des saints le iains et de leur mal qui l'effe peut etre entacterisce, a granda traits, la situation, a la fois a l'aide des textes et a l'aide d'entreners avec d'em nerra représentants de la conscience. statati elle sta de de nos jours. Cl. eponte notre Hadoire de la plateiro plue islamique, chap. VI, § 1.

4. De nouveau ici, emploi caracteristique du territe malahat.

L'a angelomorphese » de l'homme s'accomp it du niveau du malabat inferieut au niveau du malabat celeste. Cela presuppose la parente et l'homogeneile entre aiumae émianae et aiumae iaelestes (ouangele coclesies, les ames motraces des Spheres celestes). Chez Avicenne (nommement dans le Kent de Has) the Lagran) les « Anges terrestres a sont l'intellectus speculations et l'intellectus practicus de l'ame humaine. (Cf. notte avre Ameenne et le Reet enmanne, index s.v. ange, anges terrestre.) On relevera, au coura du present livre de Mella. Sadra, que toute son ontologie, sa doctrine de l'etre, donnant a l'exastence la priorite sur la quiedite, est solidaite de sa doctrine du mouvernent itstrasubstantiel (Laraket jandariya), laquelle permet de fonder. l'idee des metanior phoses de l'etre buit auter son dever ir postbome. La fonction khalitale de l'hom ne s'emend joi de l'homme qui s'est. assimile les hautes sciences apirituelles, auxquelles fait allusion le debut di paragraphe. Quant aux autres designations symboliques le Calame supreme rétere à la Première Intelligence ou Intelligence de l'univers ( Agl. al Kull) , l'Auguste Table, la 1 shala recreta (Laub makjug), refere a l'Ame du monde. Shaykh Ahmal Ahsa'i (comment. pp. 9-10) insuite assez longuement sur le symbolisme traditionnel. (l'encher, l'encre, l'ecriture cosmique) auque, fuit allusion ce passage de Mollà Sadrà.

- J. Nous avous in one première indication selon liquelle le planda livre comportant primitivement, dans la pensee de Mol a Suéra, une extension beaucoup plus vaste que celle qui lui a eté donnée par la redaction étiective. En fait la partie soi-disant introductive, traitant des principes de la metaphysique de l'etre, occupe la majeure partie du traite. Les questions qui auraient du etre traitées ensuite sont enumerées en détail dans la suite du paragraphe. En fait, seules quelques-unes d'entre elles seront traitées, et avez rapidement, dans le vitté Maib'ar; ef, encore infra, n. B.
- 6 ll'alijat (non pas wilajat) terme essentiel du lesique de la pensée shi ité, axec sur la polarite nolonnat (propliette) et u ianiat ou wilajat; zatir (exoterique) et batm (exoterique); tanzil (révelation, « descente » de la lettre) et ta sil , exepese spirituelle, retour a la baquant), etc. La Reslite mohammanienne ou Rè- ité prophénque éternelle l'lagiqui moliminativa) computte un double aspect gabir et batm, prophène et imamat. Le premier aspect a été manifeste en la personne des prophères du cycle de la prophène (da mit al nolonnat). Mohammad a été le dernier, le Sceau des prophètes (Nectim al Anbiya) Le second aspect a été manifesté secretement avec chaque prophète, en la personne de son hermier spirituel (mit), il l'a été publiquement avec le Sceau des prophètes, en la personne du premier Imam, 'Ali ibn Abi Talib Le premier Imam a été le Sceau de la

mulayat generale (Khatim al malayat al motlaga). Le douaieme Imamest et sera le Sceau de la sealeyat particulière mohammadienne (Khatim al watayat al #£assa). Au cycle de la prophètie a succèdé le cycle de la walayat, le cycle des am s (et aimes) de Dieu, les awliya Allab, Gesigna. tion qui au tens strict ne s'applique qu'aux Quatorze Tres-puis, et par derivation a ceux de leurs strines qui attergrent le degre de l'Homme parfait. Plus exactement dit encore, ce qui a eté c os, c'est la prophètie législattice (nobrasent al tasbri); sous le nom de malayat continue une notoment bătintya (évotérique) qui aviut commencé avec Seth, l'Imám d'Adam, et qui cor tinuera jusqu'à la finde cet Ams. Cette prophetologie et la gnoscologie qu'elle implique, sont deja formulees dans l'enseignement des saints Imams. Cf. tout le debut du Kitab al Hopat de Kolayni, avec les differents commentaires, suttout celui de Molla Sadra, dont on troi vera un resume dans [La Islaw massa. ] et das s'notre Histoire de la philosophie islandque, chap. ii. Cf. également notte Trilogu nomae henne (Biolio, Ir. vol. 9), undex a v. gale. C'est donc dans les textes. rapportant l'enseignement des saints Imams que figurent pour la premiere fois le mot et la notion de malasat. Une rechetche, rejoignant les considérations émises ci-dessus note 3, posera donc la question i que se passe till, lorsque cette notion passe dans le soufisme non shi'ite ? En tout cas, traduire, comme on le fait souvent, le mot waleyet par saintete et le mot walt par saint, est une traduction impropre et inadéquate.

- 7 Ce sont les mêmes termes qui Égutaient deja ci dessus dans le § 2 ; cf. supra, note 3.
- 8 Comme nous l'avons fait observet dans l'introduction et ci dessus note 5, Molla Sadra n'a pas suivi le plan annonce. Nous allons bien rencontrer dans quelques lignes le mot introduction (fatiba), suivi d'un titre annonçant plusieurs masba ir, mais ensuite les mostria ir, de longueur tres inegale, se succèdent sans que rien annonce que l'introduction soit terminée. Les deux managif annoncés sont devenus treis manbaj formant les subdivisions de la 2º partie du hui tieme masb ar tle texte contenu dans les lemmata de Shaykh Ahmad poète bien, il est vera, p. 275, les mors managif thani au lien de manbaj thâni, mais cela ne change rien à la situation de (air). Presse par le temps et ses occupations, Mollá Sadrá aura, sans doute, abregé son dessein primitif.

Quant à l'ample programme de questions que Molla Sadrà vient d'enumerer dans le § 4, il y aurait interet à l'expliciter par le commentaire de Shaykh Ahmad Ahsà'i (ed. Tabriz, pp. 10-19), mais cela des rait prendre place dans un grand ouvrage d'ensemble. Pour nous limiter ici à quelques indications, relevons en particulier celles où Shaykh Ahmad explique comment et pourquoi il lui est impos-

mble de moyre Molla Sadra dans na doctrine de moble. I nomel ti no ene et autyoche de l'etre, c'est-a di e se l'exister) , la question reparaites rout au long du commentaire. En bref. Shaykh Altmad assume. une position qui a'accorde asso, elle de la metaphysique ismachanne : l'impossibilité de situer le Principe de Letre, qui est-Superierre, parce qui il est ce qui fait ette cauti i secu de l'etre qui est necessar ersent, comme tel, cu fini arre el notre l'edegn me, camba, index a v. ). U est a partir sculement de l'Existence primord, l'ement, instaurce, faite-etze, que l'or peut parlet de mataut d' mijud. Resevoes a new ce passage caracteristique (np. 13-14). Prair Shaykh Ahmad, micrope creat re tra acces at R mil (Secessare). Parlet de norad mellag tet e alsoilu, indeterm ne , cela presuporae que ac, ad soit vraen un meme ser « de Ce qui fait etre (l'hage) et de ce qui est tait-etre Kaula). Il taut cour cela admettre que les limites connecs à l'etre wont. de pures representations, sons recitre a objective a. Or l'etre n'estten be gulaver lact ration d'impoest, metatiquen existan passis act. Il g a valiation de ces abaul, etats) , c'est donc de l'ever et iet t, du nouvenu (l. dul). On ne peut ussetter en termes pounts de l'etre lee-Pacte d'exister y entend, son pas du verbe etri des propositions le giquest qu'en parlant de l'etre comme exenement, innovation , l'ex stence est exprence advenante, period middet « Si ti, inc demardes, ecest Shaylin Alimsid, comment intelliger Petre di ine recite alivenante, je reponds i de la meme i sau ere que to unell pes l'exte illexis. tence) de la lumière de la lampe sur le mur, alois que sur le mur il n'y a men de la lampe, parce que ce qui en existe aur le mur est un a live. mant (A. 418), chose nouvel of constitué tendamentalement par l'incardescence de la lampe "matronimiem qui mon noi niver , des ant a cette. incandescence of a systemetric and tendito (pipers tob opposit. L. about ) descence, c'est la vapeur 'aux luis parsacat (subassais, maife al. aucontact de l'action du teu. Mais le feu lui meme est occulte (classic), on me le perçoit pas. Son action se manifeste pur l'effet qu'il exerce ide. memo l'etre est l'etret exerce par le la re erre, lequei echappe a potre. concaronner. Som meldis, quel degen ce redire (sasagoy) provede ce qui apparait sur le mon pour que ta le compares avec les entres commutaces en realités et aubsistantes par elles-memes ? le répords Cos entires substantes par elles-memes, a homme par exemple, ou les montagnes, a. For envisage leur rapport, quant a leur realité constitive traingging, leve consistence positive et substantielle (thibet watottament), avec l'Imperatif de Dieu qui ent l'efter de son acte (de son fil, le fai e et.e), e veux dire avec la Realite na hammadienne its regulational estimates and subseque 6) or l'Exercence primore islement. creve, c'est a-dare l'Enertier ou puise l'enere le Calaime qui est l'Intellipence of larger, e. 4), eh bien fice rapport est le meme, quant a la te aute constituee, la consistar ce positive et substantielle, que le tapport de la lun, ete qui, de la lampe, se manifeste sur le mur, avecLancardencesce de la la tipe, traval descence qui est la capeur par sant, par l'emprarement, su contact de l'action du feu d'encore intre, noi file et 87). L'analogie s'aut mot pour mot [1]. Comprenda, si tu es quelqu on qui comprenne. Sinon, n'accuse pas de mensonge de que ta comprehension n'acteur pas. L'anaque en vient a tra le la tral ll'interpretation syen sonques, se deviate a ton a verifie evidente, non pas pas a dialectique sur le aujet et le product. Ne sons pas u attenut a mon proposi. Con mos, je ne d'asente s'ar al amon d'argo que par ma aegonomic (tangit). L'orsque quelqu'un le qualitic par une qua it cation apparterant, sur fait etre (trantit), le disposele n'est pas possible,

puisque cela implique l'état de ce qui est fait être. »

Shaysh Afiniad Afisa nu dique er core d'aut en progrota fonda nertales qui dominent son commentaire. On verra plus loin (\$ 3.13) que la doctrine qui fait di sujet quanichi pe et del objet de sen intellectarin an and at meme acte diegister tetris of less foncionectale pour Molfa Salta, a natification certain moment de su vie set ingers, introduction p. 10 in Fet da, sile present livre. Quallabapisse de la fusion arutive de: l'inte tige et du sujet qui l'intellige, de l'objet se wil e et du meta-Shayah Ahmad emenu diane autre n'amére certe u até l'elle est, par exemple, dark lesens, is more comme mover, non pay dans la facilité perceptive approve endertail place). In astere describing importanting tant est among put la mention, dons le texte de Mol. Natra des la eesplatoriciei nes, les « a che spes de turne e ». Beaucoup de persenis (d at-la alia a Molser, Laya), ne mot meptis, estime Shaykh A) mad-(pp. 16-17), en situant em archetypes cana l'essence meme. 21, 6 du Principe Emanateur, Ilsom oublies de l'faton, lucauses renait des prophères su sugesse, et que, la raqui il parle de leve en quoi sont les are temperate, all years as nation 1 Demonstration and Owner of widely dont son tyreces less noies, centre neutral arrive and theoretical rines de dire i 4at 4/iai 1 Livence divire i pour signifier Lacrit, ita 4/iai 1mettag, Leverce de l'Aime absolu de Dieu (l'Imam primercul). Inquelle correspond un a el 11 qq el mei bliq tels, uere "e., All made near passage deface lebre Klodf (r.d. Bayans Prone de la Desfafation, at 1th or su premier from a may out yesterme or from effectely, passage outlest cut. - Dans le Fronc? with sont levarchers peside ce que Diet acree sur les continents et dies les mers. C'est le sens dicres erset. Point de chose dont les tresons n'expirent chez Nous (15-21) »

Ces que ples remarques suffirent a mentrer pourquoi il étur impossible a exploiter au tota nos compertantes.

- g. Sur le mon mint mont in characteristrichemon (pp. 42 mm), les considerations qui nous om decide à tradeure Kirch al Monta in par l'aire des pénétrations métaphysiques.
- Lo Le terme arabe minau ii posé plus d'un problème aux chercheurs en philosoprie mamique. Versons au dossier du problème.

cette definition qu'en donne Shaykh Ahmad Ahsa'i (comment, p. 20) : « La *auniya* de la chose, c'est su realite quand on considere cette chose comme positive et vraie. »

- Signalors brievement con ment Shaykh Ahmad Asha'i s'arrache. à montret (comment, p. 18) en quel sens, cependant, l'on peut direque l'etre (l'existence) est universel, particulier, general, propre. Par exemple, on dira que l'etre est un universel (kalti), non pas a la façon. d'un universel qui se répartit entre les individus qui y part cipent, mais comme un universel comportant des exemplifications (amthal) particulieres, dans chocune desquelles il prend demeure totalement, chaque fon, a la façon d'une lumière unique. Ces exemplifications ne seront donc pas des realites partielles qui divisent l'etre, mais des réalités permutant entre elles (les abdel de l'erre). Cette existence du tout dans le *chaque*, cette « monadologie », a une importance capitale pour la comprehension de l'imaniologie shi'ire. Le prem et Imam a dit : Je stas par rapport a Mohammad comme la lumière, par rapport a la lumière » Shaykh Ahmad explique » Cette lumière est totalement en Mohammad ; elle est totalement en l'Imam 'Ali ; totalement en Fatime : rotalement en l'Imam Hasan : rotalement en l'Imam Hosayn, ainsi de suite pour chacun des Quatoize Très Purs. Carmalgre sa inultiplication, elle est une. C'est ce que veulent dire les Imams en disant. Nous sommes tous Mohammad, Le premier d'entre nous est Mohammad. Celui qui est au milieu, est Mohammad. Le dernier d'entre nous est Mohammad. » La même. conception « monadologique » se trouve dans le traité proto ismaé. lien en petran, mutule Omm al-Kitah (L. Archetype du Laure), cf. notre étude Epiphonie disone et Naissance spirituelle dans la Grose ismuelieure [ru Temps cyclique et guose ismaelieune, Paris, Berg International, 1982, p. 161, n 207
- 12. Sont une « imitation » des choses ayant une réalité concrète, l'homin té, par exemple, la nigritude. Sont une « imitation » des choses n'en ayant pas, la reite, par exemple, la possibilité. Cf. texte du commei taire persan, p. 85, lignes 16-17. Sur la nomin de lakayat (manésts, imitation, histoire), cf. infra, n. 56.
- 13 Le commenture persan precise « Le kolli e tobe i designe a quiddite telle qu'elle est en elle meme, inditerente a l'universalite (l'etre d'un concept logique) et à la singularite (l'etre in ioncreto) » (p. 89 du texte). Sur la notion avicennienne de natura communis ef E. Gi son, Jean Dinis Vort, introduction à ses positions fundamentales, Paris 1952, p. 110. Cf. encore infra, n. 20.
- 14 Il s'agit de l'école d'Ibn 'Arabi. Sur la notion de Nafat al Ralman ef notre uve L'Imagmation créatrice dans le mitisme d'Ibn Arabi, p. 94 et p. 227, n. 12, Molla Sadra y tera de nouveau allusion.

plus loin, \$ 97 (n. 55). Le commentateuz persit rappelle à i le celebre. Ladith " Dieu etait et il n'y avant men d'autre avec lui, » En er ten ilant ce hadith, for ayd tob 208 (10), le maitre du soufisme de l'école. de Baghdad, s'etait écrie « Et il en est maintenant encore comme il en etait in Il y a heu ici de re ever quelques propos des saints Imama, catés dans le commentaire persan (pp. 91-92 de notte texte). Du septième Imam, l'Imam Musa Kazem (ob. 183-700), ce propos « Il n'y a pas d'autre voile entre Liu, et sa creation que la creation même , un secret voile est (i.e., voile sans qu'il y ait de voile, un secret cache est. (ici) cache sans qu'i y ait de rideau » Du troisieme Imam, l'Imam. Hosayn (ch. 6) 650), ce propos - « Tu t'es fait connatre à moi enquelque chose. Alors je te voix en chaque chose, cat tu excellui qui est manifesté à chaque chose, « Du meme timun, dans une priere pour le tour de andat . « Con ment referer a Lor par quelque chose qui dans son etre a besoin de Tot 2 Quelque chose d'autre aurait-il donc une manifestation que tu n'aurais pas, pour que cer autre Te manifeste. loraque ni serais absent, pour que Tu aies besoin d'un indice qui remontre quand Tu seras au lom, de sorte que ce seraient les vestiges. qui feraient purvenir jusqu'à Toi ? Aveugle est l'œil qui ne te voit bas, tandas que tu ne cesses de l'observer . » Et du premier Imam, l'Imam 'Ali ibn Abi Talib (ob 40 661), cette suite de propos-« Poser son micite (accomplir le taxibid) c'est le distinguer de su création, mais ce qui resulte de cette distriction, c'est l'intervable. d'une qual heation, non pas l'intervalle d'une separation, » Intérieur aux choses sans s'y melanger, exterieur aux choses sans enêtre ote » « Interieur aux choses, mais non pas comme une chose. entre dans une autre chose : exterieut aux choses, mais non pascomme une chose sort d'une autre chose, »

15 Relevons ici, parmi besucoup d'autres tout au long de soncommentaire, un développement de Shaykh Ahmad Ahsa'i montrant. l'incuence de l'ontclopie sur l'imamologie sla'ite (et réciproquemei (), parce que celle ci envisage les linams, plus exactement les Quatorge Tres-Purs (les douze Imams, Fatima, le Prophete), non pasd'abord dans leur apparition historique éphemère, mais dans leurexistence pléromitique et leur fonction et snogopique (cf. mira, n. (8). Shaykh Ahmad ne peur se rallier a la these enoncee par Molla-Sadra en tete de ce 💲 (4, qu'a la condition d'entendre que cette realité : de l'etre est la « matiere » de ces choses multiples, de meme que le bois dont la realité, individualisée quant à son essence meme qui en fait du bois, ne la sie pas d'êrre une et identique quant à ce qu'il y a dans te steye, la porte, le naytre. C'est que le abaykl, n'admet pas pour autant que le bois aoit une realité simple. Non, elle est composée d'une mattere et d'une forme, si bien qu'un siège, par exemple, est compose d'une matière qui est cette realité composée el e memed'une matière et d'une forme : l'esquelles constituent à elles deux le bots - et d'une forme. De meine, l'etre, l'existence, est compose d'une « mattere » qui est « une bace de son Seigneur » i phat min rabbi bi) et d'une forme qui est son ipiente. Les choses existantes en som des reparentions at sens que nous avons dit (cf. supra, n. 11). « Cela dit, survant le dire de nos philosophes affirmant l'unite de la realité de l'etre dans chaque existair, mais quant à notre dire à nous, qui se conforme a l'experiment de nois puides, les sunts Imams, il est celui ci : l'etre, l'existence, ce sont des realites (baga 19) mu tiples. La première, c'est l'existence primordiale (l'ette) des Quatorze Tres-Purs, tien d'autre. Dieu n'a point créé autre chose qu'elle, et n'a crée. men d'autre con me realme de l'etre au sens vrai (baquqet). L'instate, de leur itradiation, il a cree les prophètes. Ensuite, de l'irradiation de l'etre des prophetes, il a cree l'etre des croyons fidèles. A not de suite, juscu'a l'humus. Aucune realite n'est crece de l'essence qui luiest intérieure. La réalité intérieure est érece de l'irradiation de la realite superieure. La réalité supérieure, c'est, par exemple, le acteul luimeme , la réalité inférieure c'est son irradiation illuminant la terre-Chaque degre est realite au seras viai (baquqat) a son rang propre, et par rapport à ce qui est au-dessous d'elle , elle est symbole et figure (mmág), effet opéré, par rapport a ce qui est au dessus d'elle » (éd Tabriz, pp. 36-37). C'est aussi bien tout le principe du ta ard, de l'exégèse symbolique, qui est énoncé sinsi.

r6. les comme pour tous les titres toulurs aires dans le présent livre, le texte porte simplement : al statad al annal, « le premier témoin ».

17 Ce paragraphe concis ne s'entend bier qu'a la condition d'en. écla rer la term no ogie classique. Le commei tateur person (§ 18, p. 96, cf. \$ 23, pp. 102-103) explicite ainsi. « Le propos de ce pissage est d'exarter l'idée que le sujer qui reçoit en attribut le concept de la realité et le concept de l'etre (l'existence), soit ce concept meme, c'est à dire independaminent de queique chose qui reçonce cet attribut ai concrete (qui en soit le sujet concret). L'auteur veut dire : ce tume ce que l'on entend par cette attribution commune est le mode. d'attribution d'une chose commune a plusieurs choses (band mota arrf., c'est-2-dire l'attribution du concept a quelque chose qui reçoit cet attribut in concreto par exemple, l'artribution de " homme " a Zayd — tandis que l'attribution des concepts à euxmemes est une attribition primaire casentielle (band aureali dlati), c'est a dire l'attribution du concept au concept - par exemple, dire "Thomme est un animal pensant " alors l'attribution du concept. de realité et du concept d'etre à ces deux concepts memes, dont la representation est spontance, est en debots de ce que nous considétona nei n De son coté, Shayah Ahmad Ahsa'i (ed. Tabita, p. 40). paraphrase ainsi 🖚 Je ne veuv pas dure, dec arc Molla Sadra, en disant que tel est le concept de la réalite, que l'attribution du concept de l'etre à lui meme s'opere par le mode d'attribution d'une chose crimmune a plusieurs, comme dans le cas ou l'universel est donne en predicat a son individuation, ainsi qu'il en est pour certains concepts; tu diras, par exemple, cette chose est une chose; dans cecas, la chose est l'individuation de son i niverel, lequel est le concept. de chose qui lui est attribué suivant le mode de l'attribution commune a plusieurs choses. Ne va pas alors t'imaginer que l'auteur enter de un l'attribution du concept universel de l'ette a ce concept lui meme, c'est-a-dire qu'il ait en vue la façon dont une chose est attribuce a elle-ineme — ce à quoi précisément certains philoseplies ont limite le concept de l'etre - ctant donné qu'auci n concept n'est attribué a sou meme survant le mode de l'attribution commune a plusieurs choices, mais beaucoup le sont par une attribution primière. easentielle »

- 18 Sur cette detmère phrase de Molla Sadrá, Shaykh Ahmad Ahea'i conclut son long commentaire de ce peragraphe, par un sappelde la fonction cosmogorique des Imams, ou plutot des Quatorze Trea-Purs, consideres dans leur existence pleromatique (cf. supra, n. 15). Il observe que certe thèse s'accorde avec les ptemisses des philosophes, « en revanche, comparer a la doctrine de nos linams, elle est incomplete. La doctrine complete à recevoir de leur enseignement, consiste à cire que la quidoite n'est actualisée dans la persee que comme une abstraction de la réa ité concrète, mais en inceptant ce qu'il y a dans une pensee qui est cause existentistrice, envisagée. comme cause efficiente, cause matérielle, cause formelle et cause finale. Car dans l'hyport ese ou disparatrait ce qui est dans la pensee. des Quatorze Tres Purs, il n'y aurant tien a exister dans le monde, puisque eux-memes ne sont rien d'autre que la meche enflammee de la lampe (cf. supra, n. 8), tandis que les actres creatures en sont comme les rayons de lumière. Quant à ce qui est dans la pensee de ces dernieres, c'est une ombre de la chose concrete, ou meme il arrive que certaines choses soient actualisées in concrete, sans l'être dans la pensee, parce que l'existence de l'ombre est precedée par l'existence de ce qui donne l'ombre » (éd Tahriz, p. 48). D'une mataire genetale, l'etre, l'existence, est la dimension de lumiere, tandis que la quiddité est la dimension d'ombre.
- 19 Toute opération prédicative se tainement au type de cette prepriettem. l'homme est animal pensant (A est A). Sur les différents modes ou types d'operation prédicative, cf. tapea, n. 17
- 20. Le commentateur persan (p. 104, lignes 9 ss.) explicite le raisonnement. La quiddite se presente de trois manieres. 1) A l'état

aban u, c'est à dare indescenant et moundition se (la be share). C'est la quix'dire, telle quielle est en soi, sans adjonction de rien d'aintre, et ir diateter te, con me telle, a l'existence et a la non-existence, a la sangularite et a la generante (cf. à propos de la notion de natura communi). ingra, h. 13 le holli fase i, et infra, \$ 27 la tote at misétarika) 2) A l'etat negativement conditionne le shart la), c'est a cire a condition. qu'i in y ait now qui l'empeche d'etre participée par plusieurs, c'est adite telle qu'elle est dans la generalite du concept. Dans le premier cas (universel naturel), il y a absence de toute consideration i adam mobility of autre que is quic'dite e le meme. Dans le second cas turisversel logique), il v a consideration de l'abience (milabayat, adam) de tour ce qui en limiterait la generalité, 3) A l'étar conditionne par quelque chose d'autre (bi silorii sko) ), c'est-a dire par la chose enatai te qui l'individualise in macrité. Dans le premier cas, elle n'est ni existante ni non existante. Dane le second cas, elle est, comme concept logique, saux existence in morzo. Dans le troisieme cas, elle existe par la chose qu'elle individualise. Il est cuit que si l'existence. n'est pas de sea meme existante, un testeta vair ement à la poursuire d'un eure reel (c'est l'impasse de la metaphysique des essences). Rappelons que la cor tusión entre le premier cas (la testart) et le recond cas (b) sharti la) tut commise par 'Abordawleh Semnani (ob. 736-7336) et par besucoup « 'autres upres lui, et est à l'origine de sa erinque d'Ihn 'Arabi (a propus de matdat al mijud), 'Andorrarraq Kashari ob 333-1333) fut choque et petre de la confusion commune Il en tesu ta une correspondance entre les deux shayklas, que Jama tob. 898. 1402) a entegritree dans ses Nafrhit al Uni-

21 Le commertateur persur explicite les encore utilement (pp. 103-103) les allusions de Molla Sadra à la doctrine des perspatets. ciens et à cettaine ecole des noutre (d'après le Arpt cité p 100, ligne 13, c'est l'ecole de Mal mod Shabestari qui est plus particulieter ient voere). Relevons ees lignes qui tecapituler t (p. 106). Les deux ecoles aboutiesent à une impasse et leur doctrine necess le un la mil (pour les reconduire à ce qu'elles contiennent de visu) « C'est que cette accidentalite (que ce son celle de la quidéiré ou que ce son celle de l'existence) se passe cetterement dans la pensie. La différence, Cest que les peripitericiens consucrent la nature qualificative (la 11/4) tirat) de l'existence ; en consequence, ils tont de l'existence l'accident, et de la quiddite le substrat ou sujet, tanda que les soufis considerent a prin actie de l'existence, et font de la quiddite, qui est un ess rations, l'accident. Mais on ne peut s'emperhet de pensor que la doctrine des soutis est plus subu e, et qu'il convient, comme ils l'ont explique eux mêmes, de faire de la quiddite une existence au gauera. (normé kous). Les qualc'ités nont en effet, selon eux, des existences sur geners, et leur rapport avec les ex-stences sont comme le rapport de

l'ancident Comme on l'a dit. Toi et moi, nous sommes les accidents de l'essence-cire. Nous sommes les interstices du grillage devant la Niche aux lum ètes qui est l'être » Ce Any apparisent au grand poeme injustique en person, (colibair e Raz (la Reservie du Mystère), de Malimud Shahestari (ob. 720 (1321). Cl. l'edition (avec le commentaire de Shamsoddin Mohammad Lauji) de Kayvan Sacuri, Teheran 1916, p. 737, ligne 8. Pour la comparaison de l'exepcise soufie de ce distique et de son exeguse ismacilienne, cf. notre Tribent imachimus (Bibl. Ir., vol. 9), p. 138, ligne 3 de la partie person, et

pp. (150) as, de la partie française.

De son cote, Shaykh Abriad Absa'i precoe de plus en plus son. ontologie et sa cosmogonie umaniques a l'occasion du texte de Molla. Sadra. La validite du ramonnement dans ce paragraphe presuppose, estime it il, que l'on prenne inquid au sera du verbe etre lei jugement. predicatif, ou bien au sens de la matiere (midda), non pas in sens de ce par quoi il y a la matiere (cf. supra, n. 15). Si l'on entend autre choie, le raisonnement est caduc. Or, precisement l'auteur et les siers entendent autre chose. Le shaykh donne ensuite use première esquisse de sa cosmogonie. « La première chose qui procede de l'opefation (f. l. agit, mergia) de Dieu, c'est la patennelité (imban), « La cosmogonie developpe ensuite ses plana successits. That, primorunde, c'est-a-ditte le Nun et le Culore (ct. Quran 68-1), la masse de lumière prunordiale de la l'agrad mobamizadiya aux quatorze membres, d'ou procedent les quatorre Lumières archangeliques supericutes qui n'eutent pas à se prosterner devant Adam, puis les Lumieres des Inte ligences chembiniques ou « Anges du Voile », etc. Impossible d'y insister ici (éd. Tabrîz, pp. 12-13).

- 22. Bahmanyar-c Maraban fut l'un des plus celébres disciples d'Avicenne. Or ginaire de l'Averba djan et toomme son nom l'udique) zotoustrien de na sance, il se convertit a l'Islam. Il mourut en 418 1000 Ses ueus tes, dont le *kitabal. Labul*, sont encore inedites. Cf. Raybanat al. Adab, vol. VI, p. 146, n° 28. Sur les manusicits, ct. G. C. Anawati, Linai de lablingraphie antenname, Le Caste 1950, pp. 18-19.
- Les notions de presence (leder, logar), intuition ou connaissance presentelle, contaissance otier tale ( this ledert, idebidi, itéragei, comme contrastant avec la contaissance re-presentative ( this surf) par l'intermediaire d'une forme ou ipener, sont caracteristiques et fondamentales de la théologible orientale (Hikmat al Libragi de Sobravardi Cf notre editionice l'tikmat al libragi Bibl. [t., voi. 2] [et la trad. Sugementiulale, op. etc.], index s.v., nos Prolegomenes en français, au vol. I des Opera metaphytica et mortico (Bibliothèca Islamica, 16, Istanbul 1941), autsi que notre Histoire de la pétiaupoie islamique. I, chap. vir. It des not tinon mortes caracteristiques et fondamentales.

chez Molla Sadra. On verm plus lote qu'elles cultement en memphys que de la Presence qui trouve sa supreme expression dans la metaply saque, du temograge, developpée, sur l'enseignement, des manta limants. Cl. encore *intra*, n. 34, 60, 64 et 63, 75, 114 et 113

 Le commenueur person (p. 176, hyperciopse) offre in l'occie. sion d'esquisser un itagment d'Entorre de la philosophie transenne su siècle dernier. A propos des derniers mots de Molta Sadra en fin de ceparagraphe, il observe quals ne sont pas une invite a discuter et à émettre ces objections, mais une invite à reflech r sur la diffici, ac et la subtilite du theme. Il ajoute que cette objet varine, Mol a Isma il la famait lus-meme dans as glore concernant ce passage des Masta in, etqu'is la sersat de son maitre, lequel la tenait de soi propre maitre. Or, tine glore donnée dans l'ancien le edition littiographiee des Mastern, en marge de la page numerores il squi est en realité la page qui complie tenu des teur lets des commentaires), not s'incret un recoupermer to La glore est au nee Africad (sans doute Ahmad Yazeli, frequemment cité par Shaykh Ahmad Ahsa i, car les ploses de Mirza. Ahmad Are'akani Shirazi sont en general signees Mi za Ahmad). l'auteur de cette glose retere, lui aussi, a l'observation de Molla Ismail, et refere en outre au commenta re de son propre maitre, Mohammid In't it Largaristic mir les Marke et de Moha Sadra (efsignal, in trou action, pp. 30 m ), lequel refere a son morre. Molla: Alt. Nuri, lequel referan a non mante Agha Mc annuad Bidabah. Dang Fordre chronologique, nos philosophes se presentent comme sun (cf. deta sidza, pp. 29 si, introduction, chap. ti, Esquisic Ediliographique, nº 10).

1) Agha Mohammad Bulabadi, philipophe al litte de la fin du xiii a la conginaire du Cida , se hae a liquitar , dans le quai ser de Bulabad ; obs 1197/1783. Patrili ses élèves les plus célèbres. Me lia l'Ali Nori, Mitza Ah i'l Qasim professeur a la Madrasa Chahar-Bagh a lapa san , Molla Mibrah 'Ant Coloni Ch. Agharat I, p. 187, n. 481.

21 Molla. Ali Nori Isy diani, er inneni phi osophe, eleve du precedent, etadia au Mazanderar er a Quzwin, se foia à Isyahan, obtatabilità i Isso. Outre les Massaire, il a commente les Asfar et les Massaire les Finsaire de Shaykh Ahmad Ahsair, a composé un grand commentaire de la soutrite Taiseire et une retutation des attiques d'un missonnaire chretien, et Kaysanat IV, pp. 249-250, nº 433.

3) Molta fama il Iagaham, eleve du precedent, ola 1277 thúa 1861 Ch thid IV, p. 261, n. 415 (1900) sun surnon de Walid al-'Avr.) et Shiykh Agha Bozorg, Tanagat 21 lam at Stra, 21 partie

(mm s.h.), Téhéran 1954, p. 140, nº 283.

4) Staykh Mot an mad Ja'ta Langa, di, éminent éleve de Molla. "Als Nort, et matre de Miras Molanumid Tenkahom, l'auteur des Ossat al Oloma, et de l'auteur de la gloce analysée ci dessus. Il a commente les Masha ir et la Hikmat arshiya de Molla Sadrá. Cf. Tahaqat, ibid. p. 239, nº 448.

- 25 Pour le concept de fast mantiqu, cl. le contrientaire persan (pp. 120-121) : « C'est, par exemple, le concept de pensant (natiq) par rapport à l'ame pensante. Car ame pensante est une différence par derivation (jast ishingaqi, transferant le mot à la chose), tandis que le concept de pensant est la différence logique (fast mantiqi) , non pas cette différence logique qui fait partie des sujets tra tes en Logique, et que l'on explique en disart que c'est l'universel qui est attribue à des choses de même tealite, quand on repond à la question quelle chose est-ce, dans sa tealite fonciere, par tapport à son gente ? » Il est superflu de relevet l'importance du paragraphe pour l'ontologie de Molla Sadra, fondee sur la mobilite et l'intensification de l'etre
- 26. Cf. Solitavardi, Hikmat al Ishraq, pp. 64-73, 186 fet Sagevit orientale, op. at 1, ainsi que les Moturahat, pp. 342 ss. de notre edition (Opera metaphysica I, Bibliotheca Islamica, vol. 16).
- 27 Autrement dit, avec notre commentateur persan : « La présupposition dont depend l'existence effective de la quiddite [ce à quoi cette existence est suspendie], ce n'est pas que l'existence consiste dans la quiddite ou subsiste par elle, mais c'est qu'elles soient unies toutes deux en une union sus generis. »
- 28 Sur ces termes techniques, cf. le commentaire persan (p. 124) : « On entend par attribution de mode univoque (hand morata t), un jugement de la forme hora hora, quand on dit, par exemple, " Zayd est ton frete" (sujet et predicat se recouvrent). L'attribution par derivation ishtiqueqi) implique qu'une chose n'est pas attribuable par soi meme, mais que ce qui est attribuable (c'est à dire le predicat), c'est quelque i inse qui est derivé d'e le Par exemple, etri debout (qivam) n'est pas attribuable par soi meme a Zayd, mais etant debout (qu'im) qui en est derive (comme nomen ajentis derivé du nom verbal) lui est attribuable, et l'on dit. Zayd est etant-debout (qû im) » Cf. encore infra, § 48
- 29. Il est tres interessant d'observer comment sur ce point tous les philosophes tramens, notamment depuis Sohravardi, ont l'avantage de pouvoir recourir à l'argument linguistique pour se faire comprendre (aussi bien s'agit-il, dans tout ce problème de l'etre, de ce que parlet veut dire). En atabe, comme en semitique en general le verbe *etre* du jugement predicatif n'a pas a etre exprime. Il en va autrement en persan, langue inco-europeenne, ou le verbe *liatan* têtre, assume aussi bien la fonction copulative à l'agard du sujet et de son predicat, que la tonction d'attirmet l'existence. Il s'ensuit qu'en

arabe, pour énoncer cette evidence que « l'exagence existe » ou que « l'etre est », on est nécessairement en peris de conner a comprendre que l'etre, l'existence (mqtd) est un etant, un existant (mangid). D'oul'objection spontanée, a laquel e McIIn Sastra fuit face non moins facilement : certea, l'existence p'est pas quelque cècse d'existant, quelque chose qui possede l'existence acomme si celle ci devait se surajouter a ce quelque chose), pas plus que la blancheur n'est quetque chos qui possede la couleur blanche. Cependant, si l'existence n'est pas quelque come d'existrate, il ne s'ensurt pas qu'elle sont non-existence. (ce serant le sophisme denonce dans la première partie du paragraphe). Maintenant, si l'on recourt à la presentation de la meme adecen persun, le peri) disparsit. Dire que l'existence existe (boid bast), ce n'est pus dire qu'elle est quelque desir qui a l'existence, mais dire que son exence consiste dans l'acte même d'exister. Cf. deja supra, intro-

duction, pp. 62 as.

Diou notre commentateur person recapitule (p. 126) - « Bref, la réfutation à ici le choix de l'alternative. Si nous choisseants de direque l'être ou l'existence (segud) est non-etant ou non-existant (ma dum), en ce sens que l'existence n'est pas quelque chose qui proveste l'existence (ou que l'etre n'est pas quirique chose qui possede l'etre), c'est-à-dire qu'eile n'est pas est stante par i ne existence (un acte d'exester) qui se su ajouterait a elle, cela peur aller. Et si nous choisisnons de dire que l'existence (nojud) est existante manjud), en ce sens qu'elle est une réalité concrete et effective in sin, illaritus (magi. fl.). u yan , c'est a dire qu'elle est existante par son essence meme (ou que son essence consiste cans son acte d'ex ster), cela peut allet egalement. L'emploi du mot existant (mannal) dans cette acception technique est correct, bien que non exempt de diffico té dans la pratique au langage courant (puisque le mot atabé peut être entendu comme équivalent du person bast, mais aussi comme designant une chose : un objet existant), »

lei encore l'ontologie « ses conséquences en imamplogie. La fonction de l'Imam dans le shaisme, comme tonction essentiellement initiatrice, postule que l'Imam soit « sachant personnellement par soimeme » ( atim), non pas simplement un « possesseur de connaissance » (alba stea), c'est à dire non pas quelqu'un en qui la connaissance se surajoute a son essence, parce que reçue de l'exténeur, d'un matre humain. Sinon, dans le cas de la connaissance comme dans le cas de l'être, on autait une regresse ad infinitient (ct. Molla Sulta, Comment des Gral de Kolayra, K. al Hograt, chap, viri, 17' hadith lithogr Tehéran, p 484 et mfra, n 65).

30. Cette distinction fonde, on le sait, tout le processus de la cosmogonie deputs Avicenne et Fambi. Aux trois dimensions intelligibles de la première des Intelligences cherabiniques, correspondent en elle trois actes de contemplation (1) la Première la telligence intellige unit Principe et s'antelique elle-mome comme et art l'intellection de son Principe. Par cette intellection primordiale, procede de la Première. Intelligence la deuxième l'établigence 2). Elle intelligence non propre etre comme nécessité par l'existence nécessité de son Princèpe. Par cette intellection, procede de la Première Intelligence la Première Ame, motris e du Ciel supremiér. 3). L'a intelligenon propre etre comme non nécessaire en sot, c'est-a-dire en tant qu'isole thérivement) de son Principe, et partant comme sa propre dimension de non etre et d'ombre. De cette intellection, procede le Premièr Ciel, dont la matière encore troite subt le correspond dejuis la distance entre l'Être première encore troite subt le correspond dejuis la distance entre l'Être première en le Première mote de ciel en ciel. Un notre livre Autoine et le Reot automatre, pp. 71 iss, et index sivintelligence, ange, été

- Mir Sayved Sharif Jorján. CAli des Muttanomes al Hossyr d; originality de Gorgan, enseve i a Shiraz (oh. vers 818-1413), fut I une des plus gram es personnantes du K*alam* sumute, mais se ralla finalemerit au woutisme. Ct. Rushmat II, p. 122, nº 646. Sharit Jorpari Gorgar i) fut l'eleve de Qe thodeur Razi (lui-meme eleve de l'Adamen Hilld, et le contemporain de Sa'd Taftazani. Il a laisse de nombreux ouvrages, dont plusieres commentaires celebres. Les Clases auxquelles Mol a Sad a cetere nerse as le retre de Humashe al Matale sont on supercommertance. L'ouvrage primitit a pour titre Matrit alanswar fi I Manesq wa I Kalam (Lis Levers des lamieres sur la Lagique et le Ralum), et pour auteur Mahmud ibn Abi Bake Ureminei Girin al-Din), c'est-a-dire de la ville d'Unimieh, en Azerbaidjan, aujou i' l'ui-Rezaliyeh (f. Kashanat l., p. 61, m. 137. Les Matals unt etc l'objet de pembreux commentaires. Le plus celebre est celui du propre matte de Saurif Jurjani, a savoir Quiboddir Raza, ob. 766-1367. Cf. Rayland III, p. 304, nº 476. C'est sur ce commentaire que Sharif Torrant cerry it sea propres Glases Cf. Brockelmann, Geschiebte der arabischen Literatur, G II, pp. 216 ss.
- pas contonère user Dowan sur la met de 'Oman, cf. Rasbanat II, p. 26, n. 38) tut un philosophe bien commu, auteur probinque et poete. Il a traite du Kalam, de la philosophie, de la morale Son commentaire des l'implet de la l'amiere de Sohravardi est un texte chasaique. D'abord shat 'ire, il se convertit au shi issue. Il moutait entre 902-1407 et 928-1422, plus viamemblablement en 903-1401 ou 908-1303. Mol a Sadra retete ici a al Hastinat al quella de Colore ancienne, laquelle est, elle aussi, un supercommentaire. L'ocvisque primitit est le Lajort al Aige id de Nasirode'in 1 mi (ob. 032-1473), aut lequel Molla 'Ali Qushji (eb. 870-1474, (1. Rashanat III, p. 524), aut lequel Molla 'Ali Qushji (eb. 870-1474, (1. Rashanat III, p. 524).

n' 50%) écrivit un commentaire devenu classique. Sur ce commentaire, Dawwant écrivit une premiere glose (la quaima), plus une deuxième (la judida), plus une troisieme i Vearber ajudat. Ct. Brockel-

mann, ibid. G II, pp. 217 35.

Notre commentateur peasan (p. 136) dorne iri, en persan, le contenu du texte de Dawa am, auquel Mella Sadra se contente de fa te alliasion, et qui éclaire en meme temps le passage de Statif Jotpa i cite dans le paragraphe precedent i « Le sujet qualitie ne tentre pas cans le concept de la forme derivée (ct. rupra, n. 28 , ni de façon. generale ni de façon particuliere, parce que si, dans le concept de Mant, par exemple, la chose generate etait comprise, cire " le vetement est le biane " aignitierait " le verement est trute claise blanche." Inversement, si le vetement avec sa particularité entrait dans le concept de bline, le sens serait que tout vétement est le vetement blanc a Les deux prepositions sont exacmment facues, puisque la repetition du qualitie dans la qualification n'entre en considération ni de taçon generale ni de façon particulière, parce que ce que l'on entend par blanc, c'est la chose que l'un expanie en person pur saftat in Pir le communement de Dawward, poursuit notre commentateu , on peut se convaincre que l'accident et l'accidentel ne font qu'i à On er tend par au tuent, la Manthur par exemple, ce qui est compris sous la condition negative ste sharti la, el supra, n. 201 qui en fait un universel non attribuable a ane chiae fuile chose n'est. pas la blancheur), et l'on entend par accidentel, le blanc par exemple, ce qui est compris hi tu shart ,suns condition, de façon absolite) et qui est attribuable aux chines tune chose, par exemple, est blanche). Il y a accord entre Dawwara et Shand Jorjani quant à la thèse, bien qu'il y an une diretence dans la demonstration. C'est pour cela que Mella Sudia se contente de dire. Ce propos est proche de

- 33 La reference à Nasiroddin l'usi est precise nominativement par notre commentateur person, mais sans indication de la source (p. 140). Cependant le contexte de la citation est donné en person « Le motogque l'usi a declare que, consideree in contrite, l'exister ce est anterieure à la quic'dite , consisteree dans la pensee, la quic dite est anterieure à l'existence » Les quelques lignes à la suite explicitent le contraste. « I bimi l'ordre de la pensee, c'est la quiddite qui est sujet recevant le predicat exister ce les amereirs, c'est l'existence qui est le sujet recevant en prédicat la quiddité, »
- 34 Terme technique, depuis Sol ravardi, cher tous les isterafision Son todan interigi, « presence discumative » parce qu'elle est « discumative », et » orientale » parce qu'elle est » discumative », et depuispra, n' 23 et les notes auxquelles eile refète. Il faut avoir en la pensee tous les seus que revetent ses termes d'a Orient » et « otienta. » (istragi, mastirigi) chez Sociavare). Ct. principalement

nos Prolégamenes aux Opera metaphytica 1, pp. 25 à 62 let Satisse orientale, up. cit | Parce qu'il substitue la metaphysique de l'etre (l'exister) a la metaphysique des essences, Molla Sadrà (notamment dans son grand commentaire de Hikmat al librag) a donné quelque chose comme la version « existeruelle » de la metaphysique de l'Istrag lef En Islam tratten, IV, pp. 84-95]. Ce faisant, Molla Sadra a le sentiment d'accomplir le dessein de la « theosophie orientale ». Parce que l'acte d'exister est unique en son essence, mais chaque fois individualise dans chaque esser ce en acte d'exister, il ne peut pas y en avoir une connaissance conceptuelle, une tel présentation i illin e tièri), mais une présence immediate. On verra plus loin (§ 111 88., n. 65) comment « presence » et « existence » sont finalement deux notions qui se recouvrent. Les conséquences pratiques en sont facilement décelables, a travers l'imamologie, pour la forme même de l'experience spirituelle. Sohravardi avait de son coté, dès le vii xiri siecle, pris position confre le peripatetisme, les formes substantielles, etc. (cf. ses Mutárabar). On a parfois l'impression, lorsqu'il fait de l'existence un i libar, une manière de considerer la quiddite) que c'est pour la meme. raison que celle qui impose a Mollà Sadra de reconnaitre à l'existence la primante sur la quiddite. La techerche comparative doit allet ici en profondeur.

37. Khatib Razi cat la dénomi iation courante à la fois de l'akhroddin Razi et de son père, Abu'l Qasim 'Omar (sur celui-ci,
Rayhanat I, p. 400, n' 915), lui-meme theologien du Kalam sunnite
Quant à son fils qui est ici en question, l'akhroudin Mohammad ibn
'Omar, il etait ne à Ray et mourut a Herat en 606, 1209. C'est une des
grandes figures de philosophes et theologiens sunnites. Écrivain prolifique, il a traite qui Kalam, de la philosophie, du Lapir, des sciences
(ile la physiognomonie), etc., cf. Kayhanat III, pp. 162 sa., n' 316.
Sur son ontologie, avec laquelle celle de Molla Sadta forme un vif
contraste, cf. son kitáh al mababith al-mashriyiya, Haydarabad 1343
h., vol. I, pp. 10 sa.

36. Sur Jalál Dawwani, cf. supra, n. 32.

37 Avec ce nom, nous tencontrons une de ces dynasties familiales de philosophes et de spiritueis, comme en a tant connues l'Iran shi'ite. Sayyed Sadroddin Mohammad ibe Ibraham Hosayn, Shirazi Dashtaki (ne pas le confrondre avec notre Molia Sadra, qui est, lui aussi, un Sadroddin Mohammad Shirazi I) est une grande figure de philosophe imâmite ; il est designé sous les surnoms honomiques de Aniir Sadroddin, Sayved al-Hokama, Il mourut, assassine par les Turcomans, le vendred. 12 Ramadan 903 1497 (Brockelmann II, p. 307, donne comme date 898 1492 ?) et est enseveli à Shiraz Cf. Raybanat II, pp. 464-465, nº 847. Son fils, Amir Ghiyithoddin

Mansúr (Rashánat III, p. 166, nº 276) est egalement une énimente personnalité de philosophe shi'ite (sutnomme par les siens la a onzieme Intelligence » I). Il moutut en 940/1533 ou 949/1542, et fut enseveli à Shiràz, comme son père, dans le cimetiere de la Madrasa Mansûriya. Les œuvres du pere et du fils sont nombreuses et importantes pour l'histoire de la philosophie en Iran. Il arrive que Por confonce les deux auteurs (Brockelmann II, 307, et suppl. II, (6) C'est pourquoi il y aurait interet a leur consacret une monograplue serieuse. Une œuvre particulièrement importante de Sayyed Ghiyathoddin Mansur concerne la theosophie orientale (tibriq, ; c'est son commentaire des Temples de la Lamiere (Hayàkil al Núr) de Sohnivardi, ou il repousse les objections que Jalál Dawwain trapra, n. 42) avait formulees dans son commentaire du meme traité. Enfin d ne frut pus oublier le petit-fils . Sayyed Mohammad ibn Gh.yathoddin Mansur, surnomme Amir Sadroddin II. Ce fut une personnalite spirituelle particulièrement marquante. Cf. Kaybanat II, p. 465, nº 848 (Brockelmann Supp., II, p. 594).

- 38. Shaykh Ahmad Ahsa'i (ed. Tabria, p. 104, *ultima*) declate que c'est une illusion de croire « qu'une chose, lorsqu'elle est considérée pour soi-même, c'est-a-diré sans considération d'existence ou de non-existence, possede cependant une sorte d'existence qui n'est m son œuvre la l'œuvre d'un autre ».
- 39. Ces cinq categories sont les suivantes, nous rappelle le commentateur person (p 157) : 1) Il y a l'antériorité par la causalité, comme celle du mouvement de a main par rapport au mouvement de la clef 2). Il y a l'antériorité par la nature, comme celle de la partie par rapport au tout. 3) Il y a l'antériorité par le temps, comme celle d'aujourd'hui par rapport a demain 4). Il y a l'antériorité par le rang, comme celle de l'*mâm* (celui qui se tient devant) par rapport au ma mum (celui devant qui il se tient). 5). Il y a l'anteriorité par la dignité, comme celle du precellent (fadil) par rapport à celui qu'il surpasse (mafdél).
- 40. Cf. supra, n. 38. Shaykn Ahmad Ahsa'i (éd. Tabriz p. 107, Lgne a6) explique les mots « min ghayr ta' ammol laba » du texte p. 31, ligne 29.
- 41. Cf. le commentaire persan, p. 159 « C'est le cas, par exemple, de la blancheur considérée comme le genre de cette couleur, dont la pensee considéré comme différence spécifique d'être ce qui contracte la vue, car en fait ce p'est pas la une composition miconercio, ru un genre et une différence a proprement parter , c'est la pensee qui les distingue comme telle (analyse ainsi la blancheur), il n'y a miconercio qu'une seule chose , il n'y a pas lieu de parler de qualification pât un prédicat » Sur l'importance de ces § 77-80, cf. supra, introduction IV, 2, pp. 67 sa

- 4a. Sur l'universel naturel (holli tabili), el sapra, n. 12 et 20. On rappelle que les cinq prédicables sont : le genre, la difference, l'espèce, le propre et l'accident.
- 43 So les La ligat d'Avicenne et l'etat des manuscrits, cl. G. C. Anavati, Laur de bibliographic aercenneme, Le Caire 1950, pp. 19-21. Yal ya Mahdavi, Bellingraphic a lla Sina. Publications de l'université de Teheran, n' 2061, Tei etan 1934, pp. 60-64.
- 44. Il vant la peine de remarquer que ce sont les termes memes dont se sert Sohravardi pour expliquer, lai aussi, sa conversion ph losophique : comment la vision directe l'atracha à la cosmologie des peripateticiens, qui l'avait rendu aveugle au monde des ettes de pure Lamiere et à leur mu titude. Ct. notre edition de Hikmat al libraq. \$ 166, pp. 136-157, et ricis Prolegomenes en français, pp. 33 ss [ainsi que La Sagesse orientale, op. air.]
- 45 Sur cette notion chez Ibn 'Arabi et son ecole, cf. notre livre. L. Inagination creatrice dans le soufisme d'Ibn Arats, pp. 94 et 226, n 18, et A E 'Ali.f., The Mystical Philosophy of Mudyid Lim Itual Arabi, Cambridge 1939, pp. 47-53. Les a jun thulsta sont en somme les archétypes eternela des choses. Comme l'observe M. 'Artifi, la theorie. I Bin "Asabi curoule in thetrie platon cienne des Idees, in coutrine abraça de l'existence ideale (avijuat déférat) et la doctrine sonlastique identifiant la substance et les attributs. Ils sont le contenu de la Connaissance eternelle de Dieu, laquelle est identique a sa Connaisannée de soi. Les a yan thébria ont un double aspect. Sous le premier aspect, ils sont les idees intelligibles dans l'entendement divini, c'est. pourquot, d'une part, ils sont permanents, eternels téabita), et d'autre part Ibn 'Ataba les designe auns comme mahijut quit dites). Sous le second aspect, ce sont des modes particuliers de l'Essence divine, ce qui correspond au mot a yan (les ungidaria) et a leut desigration eventuelle comme hoursa, specifé, individualité essent elle (d'ou notte expression d'écrètes éterselles), (Sur le terme d'écrété designant la différence individuante de la quidaite comme « une determination intrinseque qui lui confète la singularite », (f. F. Calson Jean Dant Vent Paris 1952 pp. 464 ss.) Si les a son thabeta Nont non existants, ce n'est pas qu'ils soient sans realité pi etre, mais c'est qu'us n'ont pas d'existence ad octra, sepatément de l'Essence. divine dont ils sont les etats. C'est pourquoi Ibn 'Arabi les designecomme les meritata logiques des Noins divins. Quelle est leur relation. avec la putassoce crestrice de Dieu ? C'est la interroger sur le mr al. quilar, le secret de la predestince.) Comment deviennent da des erastants extendurs, in courses? Cas questions restent celees an plus parfait mystique. Pourtant Ibn 'Arabi aumet qu'il passe arriver qu'un mystique obtienne au moins connaissance de son propre 🗃 🛊 (sa

propre heccéité, son propre archetype éternel,. « Il peut artiver que Dieu révele au mystique son ayreul thébite et la succession infinie de ses et us, de telle sorte que le mystique se connaisse soi meme de la meme manière que Dieu le connaît, parce qu'il aura alors derive sa connaissance de la meme source que Dieu » (thul. p. 53 et hours d'Ibn.

'Arabî, éd. Affifi, p. 47).

De son core, le commentateur persan explique ainsi (p. 164) ces « a san thabita qui n'exhalent aucun parium d'existence reelle ». « C'est parce que, dat il, les quiddités que designent les a'yan thabita n'existent par essence in cans la commassance ni dans l'ordre concret, mais elles existent dans la contraissance par l'existence de l'être Divin «Hagqa, laquelle est rapportée par essence à l'être Divin, et par accident et au sens figure à ces quiddites. Dans l'ordre concret egalement, elles sont existantes par les existences qui sont les realites primaires et existantes par essence, et auxquelles les quiddites nont unies par un mode d'umon sus generis. »

- 46. Ci l'edition des Mahahathat donnée par A. Badavi (dans son livre Arutu anda l. Arub, Le Catte (947). Le passage cité par Mohla Sadra s'y trouve p. 241. Il fait partie d'une lettre que M. Badavi a extraite du corpus des Mohahathat, tel que le lui presentait son manuscrit, pour la publier a la suite des Mohahathât, sous un titre groupant des Kasa il khasia in Ihn Sina. Il semble cependant que de son cote Mohla Sadra y retere comme a une lettre faisant corps avec l'ensemble des Mohâhathât.
- 47. Abham nafiiya. Une glose de l'ancienne hithographie de Teheran (p. 48, dans la marge du haut) explique ainsi ce terme : « Ce sont les determinations abstraites (abham montagi'iya) de l'essence même des nombres, telles que la parite et l'amparite, »
- 48 Ce qui est en jeu, c'est en effet le sens de la these de l'unicité de l'erre-existence (wabdat al sojud). Comme le remarque le commentateur persan (pp. 165-166) : « Le propos vise, c'est l'accord entre la thèse de l'unicité de l'ette ou existence, qui reconnaît dans les existences une racine (mikh), unique, et celle de la pluralité de l'etre ou existence, classique chex les peripateuxiens, lesquels reconnaissent les existences comme différencées par l'essence et l'espèce » Il est, en tout cas, tout à fait deplace et impropre de parler de monisme existentiel, comme on l'a fait en Occident, puisque existentiellement (c'est-a dire quant à la manquétya), chaque existant est precisement sa propre quiddite (l'existence étant la quideite el e même en acte d'exister), c'est-a-dire ce qui le différencie d'un autre (On à l'impression que ceux qui parlent ici de monisme existence continuent de penser en termes d'une métaphysique des essences.) Les êtres sont sin dans l'existence qui justement les actualise comme

différents les uns des autres. Ce n'est in une unite arit iménique, m'un totalitarisme de l'ette, mais une unite qui est le fondement meme de la pluralité.

- Rinagryûn, adjecrif formé sur le mot rinag ou rinag) galerie. portis, de devant une maison, voi e ou rideau devant une tente. Ce qu'en géretal les plutosopl es de l'Islam et tendent par stoutiens est an peu flottant , ils ent connu des doctrines stoiciennes authentiques, et de nombreuses prises de position (notamment chez les antiperipatericiens) denotent une inspiration ou une affirmé stoicienne Of notre Hestore de la philosophie eslamique, I, chap. v, p. 224, ou nous avons greupe cettains tenseignements dus à Ahmad ibn Tayyib Sarakhshi (60), 286-896), eleve d'a. Kindî, concernant les appellations sous lesquelles sont designes les stoiciens. Mas le terme min giyen prend de l'extension et sert à beaucoup de choses. Les nbriquymi de l'école de Sohravardi sont designes tantot comme des platoriciens, tartot comme des stoiciens. Au debut du xixé siècle, un theosophe shifite, Jaffai Kashfi, met en correspondance les miveaux de l'hermeneutique du Qoran et les écoles de philosophes. Au tefur, exegése latterale, correspondent les peripatenciens. Au ta un (science de ce qui est derrière le volt) correspondent les stoiciens. Au tafainteompréhension de l'esoterique, connaissance « orienta e ») correspondent les istragiser. Cf. norre tirrare, chap. 1, 5, 1 in pine
  - 50 Sur Sohravardî, cf. supra, n. 26.
  - 51 Sur Dawwani, cf. supra, n. 32
  - 52. Sur Sadroddin Dashtakî Shîrâzî, cf. supra, n. 37
- 53. Notre commentateur persan précise (p. 173) : « et qui professe que l'Existence [l'Étre] Necessaire n'a pas de quiddire , dans ce cas, en effet, ce qu'el e il staure dans l'etre ne sera pas quelque chose d'inherent à sa quied te [prisqu'elle n'en a pas], mais quelque chose d'inherent à son acte d'exister. D'où, l'hypothèse envisagee n'aurait pas pour conséquence que le Protektistes consistairen une abstraction opérée par la pensée. »
- 54 Qual archi En genéral nos philosophes (cf. les 1 duitât archiya de Soliravardi) veusent designer ainsi une thèse d'inspiration personnelle, c'est-a-dure inspiree au court qui est le Irone du Miseri cordicux. C'est ce que propose une glose donnée dans l'ancienne lithographie de l'éheran (en marge p. 55, de Mirza Ahmad Ardakani) « Le Trone, c'est le cœur eu ere yant qui est la Maison de Dieu, le heu de sa Manifestation (zobur), le siège de sa Misericorde. C'est donc une proposition qu'i s'origine an Trone de la Misericorde sur lequel Il siège, c'est a dire la propre âme de l'auteur. Il s'agit d'une inspiration connée a son cœur. On pourrait également comprendre qu'il

ve affe signifier un pre sleine si elevé que la plupari des intellects in je provent attendée à C'est également le dernier sens que resent Staykh Alusad Afsa's avant de rejoindre le premier, au cours c'une page met ant en œuvre le symbo isme t es dense du motif du Trone. da is la theosophie shi ite. Sur les quatre colonnes eu Trone, ayant. chacane leur couleur symbolique et typinee chacane par l'une des tigates de la terrade ar hangelicue : Neraphiel, Gabriel, Michiel, Arcael, at votte livie I be gonation in tria dans le sudjone d'Im-And a prize of encore into a new and rith, and acue. event Shaykh Ahmad, proposition on probleme eleve, parce qu'on sign tie souvent par le Tronc ce qui est eleve, vii que le Tronc est le plus élevé des existants. Ou hier encore noble ( Arrif problème, de meme que le Trone est la plus noble des formes epiphin ques (magaint), pursuit il est les tresors de chaque chose. Dans ce verset que un que ce effet. " Point de chose qui r'est el ce nous centa na nes tresors " (13/21), ce chez nous designe le Trene. Le pluriel du mot trescri se rapporte à chaque existant individue. En cifet, chaque chose and viduel e a soe ette. A sum et es la colonne droite si périei redu I tone , el e a une quic'dite ( 45% dans la colonne droite inferieure du Trone, elle a quartite et mesure dans la colume gauche superioure, elle a une nature dans la color ne gauche interioure, elle a and torme submantielle days le Trone lus meme, elle a une materia prime thepale) dans la concentisation de la colonne décite intérieure ; une forme d'ombre (ount gillis :) dans l'image de cel e « i mattat, corps subt.1), une matiete concrete 'ra ddo cans le corps materiel ce celle-ci. I lle a quarre colonnes tarbas : elemeris) da si na seconde. existence (c'est-a-cate uch existence au monde elementacte) et quatre qualites naturelles dans ces elements. Ainsi en est il pour chaque chose. Chaque chose, en sa descepte et en su temontes, a des trouvainnombrables dans le Trone, d'ou le verset e te ci dessus, et le singlaher de la chore et le plumel de ses tresons, tous crancé aix le Trone. On peut experient comprenere qual arms comme significant probleme subtil et secret profond, parce que le Trone est la torme épiphanique (magfar) de l'a tion instauratrice, des causes des choses et de la Connaissance esotetique. Ou bien parce qu'il est le lieu ou reçut-Lospitation le Mesogeut entre Dieu et sacrestion (le Prophete) ; le Fronc, c'est a dire son cular, selor ce que Dieu dit. " Ni mon ciel ni ma tetre ne peuvert me coi tei ir, ma s le cigar de mor serviteur. crowner me contient. "I l'a ite ir. Molla 5 stra] veut donc signifier par la que la schemarisazion de l'erre, relle qu'il va la proposer, resulte: d'une inspiration qui fut de mee a soproeur is (ed. 1 al mz, p. 136).

<sup>55</sup> Sur Nafreal Radouse, et ceparapra, n. 14 Price le confrontation des positions, relevora de qui suit. Shayk'i Alimad Arisa i obierve ted. Tahrur p. (40). « Molla Ahmad Yaada da. s ses Gloses.

(La liqui) sut le present livre, init, au passage ou l'auteur declare que le Premier Emane est designe ausea comme l'Etre divin dont et par qui est cree la creation, la lemarque survair le con rapporte et alement. que l'un des Maitres a dit qu'on le designa t austi comme la Volonte. funciere (marke ati, airs) qu'il est dit dans ce hidith. Dieu a cree la Volonte fonciere comme telle. Ensuire de et par cette Volonté fonciete, il a cree les choses (asoya , les youlues) la Molla Ahmad Yazdi. propose alors de comprendre la maniere dont cerre Volonte ioncière, nonohstant son unite, puisqu'elle est identique à l'Essence civine, se rattache aux choses meltiples et diverses, de la meme maniere qu'en termes d'entologie l'etre caploye, nonobstant son unite dans son acte d'ette, se tattacl e aux quiddites multiples et différences. Mais Shaykh-Abrasid of serve : « Ce raisonnemer t, comme celui de l'auteur, ceindes philosophes en general, revienner t'au meme. La cause première, sclon cux, est Dieu, et le Premier Linané (5, dis ausait) est sur instauration than ; il penerre dans les choses, celles-ci sont composees de lui, comme le dat l'auteur : dans les fetel igences, il est fete ligence. Lt la Volonte foncière est, se un eux, identique à l'Essence divine. Tout cela est illusoire. Notre doctune a nous, c'est la doctrine de pos-Imams, et c'est celle-ci la Cause premiere, c'est la Cause proclaine, et c'est l'Agir divin. Le Premiet qui en emane. Sadir arrail), c'est. Petre de la Ri altre Molammadienne (Hagiger Mobenimadien, el sigra, n. 6, 8, 11, 15, 212, et toutes les choses sont composées des attadiations de cette Realite. L'agus de D eu c'est a la trassu. Volonté toncière. et son acte de volution. Comme le dit le hultieme Imani, l'Imani Reza tob 203 818). La Volorte fonciere (maile at), l'acte de volution (tradat), l'institutition itéda ), sont trois noms pour une scule chose et une seule idee. Shayk i Saluq (Ibn Habuyeh, mjra, n. 91) rapporte, dans son Kitah al Taisbid, cet autre prepos de l'Imam Rezà. La Volonte fonctere et l'acte de volution sont des qu'adifications des actes de l'ager Quiconque pense que Dieu en soi ne cesse d'etre vousant er desirant de nouveau, n'est pas un vra. Unitarien (moralled) a (éd. Tabrîz p. 140).

56 Le terme a deja fut son apparirion ci-dessus (cf. n. 12). L'intervantion du terme ce but qui chez neis philesuquies est roi jours intéressante, a cause de tout ce qu'il connote : en grammaire, la rigure qui comporte un solecisme volontaire, aulteurs, l'in ce du recit qui est une mim sis, i ne imitation, et qui conduit a se de nander quel est le sens a la fois de l'histoire et de l'histoire. Cf. notre l'rilogie ismue lienne, p. 110, n. 223. On notera ici le terme qu'ile double : minante le terme onnui. Intre d'un avre, frontispice, intitulation, legende, émie deja appara ci desous (\$ 17), où il se substituat et sonii a. a l'idee de mafenni universel, celi i-ci n'etant qu'une intitulation pour en qu'i est teel, a savoir l'acte d'exister m'enerta, individuellement.

- 17. La commertateur persar (p.p. 13-176) precise le Cela, paice que le relatit est mantelligible separement i d'ilest intelligible que si l'on a intelligé son correlatif. Or, le fait est que les quadd tes se sutilient à elles memes pour erre tête ligées ; leur intellection ne presuppise pas l'intellection d'autre chose. Done l'antecedent, à suvoir que l'instantation se situerait au niveau des quie dires, est taux. Quant à la preuve du lier de consequence, elle se déduit de ce qui a été montre précedemment, à savoir que ce qui est par casence l'objet instaure est en correlation essennelle avec celut qui en est l'instaurateur, et son concept en est insépurable la
- Le terme may al est le terme reclanque empleyé paqu'an par Molla Sadra, et que nous avors roujours traduit par l'instance, l'objetde l'instaitation, etc. D'autre part, le terme molda est un terme cana terist que de la metaphenque et de la cosmognete ismacliennes. ou il designe ceux des etres auscires par l'Instauration primordiale. (thda - Maa il y a une difference entre la meraphysique ismaclience et celle de Molla Sadra. Pour la metaj hysique, smaelienne, le Principe. (Mobile) n'est pas l'Étre premier, mais le Super l'ire (Esperousien, en infra, n. 8 et infra, n. 113). I'Etre premier c'est l'Étre primordialement constitue, l'Instituté primordial (el Mobdo, al annal., c'est-adite la Première Inte ligence, celle que le lexique ismaclice designe comme le Valig (Celia qui precede). Le terme l'ur al Inda (ou - lanc al Amr, le monde de l'Imperatif divin) y designe le Plerome des Irtelligences archangeliques, par contraste avec le ulam al khalqfronde de la création, monde creaturel, qui en procede). Cf. notre Friligia amadienne, andex s v. Il reste que la j. xiapesation des termes. al Maj al al Mobila , Cans l'intitulation du present chapitre de Molla Salta, apparait un peu com ne un plechasme. D'autre purt, c'est mutl'ensemble de l'et e que Moda Socia considere ses dans se may aliya-
- du livre (§ 2) appelle l'attention sur ce qui da actateme cette philosophie en Islam, des avant meme Sohravardi, et ce pour quoi nous preferons tra 'n re l'attent par théosophie (cl. supra, n. 2). C'est que l'on ignore set la frontière qui, en philosophie occ dertale, delimite le domaine de la philosophie et le domaine de la rheologie, et qui fait trace des l'epoque du thomaine medieval. Pour Molfa Sadra comme pour Shaykh Ahmad Ahsa'i, comme pour leurs devanciers et pour leurs successeurs, la philosophie ne se separe pas de ce que l'on designe plobalement en persan comme triax e stait (gnose shi'ite, theosophie invistique). La philosophie comme telle, tend a l'exègèse spirituelle des Revelacions d'istnes a putti et gaotti sont insepurables. C'est a Jacob Brebme qu'il findrait penser ici. De son coie, notre commentateur persan precise (pp. 181-182). « Sache que le mot man, dans la langue courante, a le sens d'aventiment (tardig), mais au

sens vesi Lagrant le mot revient su sens du terme Intrait (segesse, thes tophat), lequel designe la grose des Vraies Real tes (1tm e lagra 14) constituar ties existants teix qui ils sont en leur vertre. Ce qui existe, c'est l'Étre Divir lui meme, ce sont ses Attributs et ses Ope tanons, men d'autre. Donc la foi da is les Attributs divins est impriquee dans la foi en Dieu, et la foi dans les Paroies, la foi dans les Signes, la foi dans les Livres, la foi dans les Envoyes, sont des si bdivisions de la foi dans les Opérations divines.

Or Berlan mastria. De nouveau, nota retrouvota le lexique de Philipsy (cf. stpra, n. 54). De Molla Isma's, Ispaha ii, cette gione. (lithog: Teheran p. 63). « C'est-a-dire preuve qui se leve a l'Orient. de l'Intelligence, comme je l'ai entendu dite par mon matite », c'està dire prob blement par Moila 'A c Ni ri Ispahani (cl. supra, n. 24). C'est aussi le sens de l'Otient chez Sobravardi. De Molla Ahmad Yaze'i (ou Ardakani Shirazi e) alid ) , w Mor maitre en mei t'a dit-C'est-a-date preuve qui emine de l'Otient au sens viai al maistrig al Angigi, cf. Sobravardi), c'est-a-dire la Source emanatrice (al-Malda al [assad], indication que cette preuve ne pe it manquet son but [e. declare i on peut dire aussi, pueque le resultat de la preuve est l'existence ce l'Etre Divir, r'est a cire du Soleit au ser s'yrai (al abana allanguar, que c'est pour cette rasson que l'auteur à ainsi ir titule cette preuve. Peut-etre est-ce la un aspect auquel pensait mon defunt matte. On pourrait dire aussi que l'auteur pense que sa demonstration est d'une evidence si partaire qu'elle n'a absolument pas bestin. ce premisses venant c'ailleu sos De son core, Shavkh Ahr ad Ahso'i declare (ed. Tabrez, p. 154). « Opentale, c'est a dite qui s'origine a l'Otient de l'etre (minhing al amad), ou bien dont Dieu à fait se leverla lumière (*istrâg)* sur son cœur, de sorte qu'elle est vraie, puisqu'elle. est une inspiration venant de lui, celle a la juelle le Prophète taissit. allusion en disant. "A ne lumiere s'est levee au matin de la preeferrate ", etc. On peut y voir aussi une adusion au foit qu'elle soit une preuve donnant le pourquoi, et non par le simple fait. Ou bien encore c'est une prei ve qui fait tomber les voiles, comme pur allusion a ce verser. " Nous ne leur avons donné aucan voile peur s'en abt eer " (18-86). Ou tout sunt ement orientale (maidright, parce qu'elle suit la voie des pl dosopt es infragijon darigat ribl al-Isbråg) w. Cf. encore safra, n. 75.

61. Ce mort les deux premiers cas envisages dans la note 20 (cf aussi n. 13 et 42). L'etat inceterruire où absolu-mollog de la quideite (n. generale n. singulière), c'est l'état que le commentateur persan désigne sei par le terme abstrait de l'els ibarthat. L'état negativement conditionné celui de l'universel opique, c'est celui de la harti-la trat. Nous avons deja atri re l'artention (c) introduction p. 62) sur l'avantage doi t disponent les philosophes persans pour la formation.

des termes abstrates, penser un groupe de mota ou de particules arabes comme s'il s'agissait d'un terme compose indo-europeen et munar ie tout d'ane desinence, voire empri ntée à l'arabé meme, pour donnet au nouveau compose une aignification abstrate. Les deux exemples ci-dessus en sont l'illustration (nous en avors rencontre un autre dans le terme talaqqoqou mu f). Pour e taiscenement qui suit, ne pas cubl et que "etr est toujours pris au sens d'easter, non pas au sens du verbe *arr* un issant le predicat au sujet. Ou plutot, fautil care, celui-ci presuppose celui la. Une quideire ne peur pas erreeran, si elle n'existe pas, si elle a'a pas l'etre. Masselle n'existe, elle n'a l'erre, que comme chose erate. Elle est l'attri sut qualifiant si n propre acte d'exister. Dire que le noir consiste dans sa nigritude, meme s'il n'existe pas de choses noires, c'est manquer le probleme de l'etre, et se contenter de la chimère de l'erre qui servit de l'erre tout en c'existant pas. Comme l'ont marque les \$ 78-79 ci demuis, le iem : blant d'existence que possede la quide ite abstraite, est analogue à la virrualité de la materia prima a l'égard des formes pour que la matiere soit dans cette virti alité, il taut que l'erre-en-acte de la virtualité comme telle consiste dans cette virtualité meme de la matière. Mais des que la vartualité entre enfir en acre, precisement elle n'est plus une virtualité.

- Ca Ce qui veui dire qu'en lait il n'y a pas de contingence. Si une chose possible n'existe pas, c'est qu'en fait elle ne peut pas exister (su et ausc parlaite » n'est pas donnée). Si elle existe, c'est que, tout en etant passible en soit, elle existe d'une maniere necessaire ab alia chi gharri la). On a tappele ci dessus note 30, a propos de ces trois « dimensions » intelligibles (le necessaire, le possible necessaire ab alia et le possible en soi), la theorie avicennaenne de la procession des Intelligences.
- 63 C'est-a-dire, selon les orafa et les théorophes, hormis la Face divine de cette chose, son lesprit Saint, son in am ef. mfra, n. 65 et 102) Sur ce thème chez 'Abdol Karim Gili, ef notre tvie L. Imagination creatrice dans le soufisme d'Ibn. Arabi, p. 188, p. 288, n. 272 Sur le thème de l'Imair comme hace divine, ci notre Trilogie ismaclienne, index s.v. face, [cf. I ace de Dien, Face de I lumina, Paris, Hammation, 1983, pp. 237-259]. Et cf. mfra, n. 69
- 64 Ici commence a se preciser l'equivalence des nortons d'existence (100) et de presence (100) presence a soi meme. I nute la métap sysique de l'erre, chez Molla Sadra, est orientee vers ce sommer (ci encore infra, n. 77). Aussi bien est-ce la, dejachez Sobravardi, tout le sens et toute l'aspiration de la philosophie de l'Ithraq tout ce que connotent les termes de son aexique rechi que (cf. 101 n. 23, 60, 71). On peut le constater tout au long de la seconde partie

de Hikmal al libriq, comme aussi dars ce dialegne moui avec un Aristote platonicien, que Sobravardi situe en Jaharsa et qui est la meilleure des init ations à la connaissance et à la conscience de soi l'Infantat, pp. 70 sis de notre edition Opera metaphysica I ; cf. notre Histoire de la philosophie rilamique I, chap viri. D'une part, cette notion predom name de Presence se developpe, chez Molla Sadra, dans le sens d'une « metaphysique du temoigrape » comme interiori sation de l'imamologie (de l'Imam comme temoin, míra, n. 63), d'autre part, l'accentuation du contraste entre « presence à soi meme » et « retard sur soi-meme » (ta ak théhor) fera s'esquisset (míra, § 146-147, p. 112-113) une metaphysique de l'Esprit et des Esprits-Saints.

65 Nous avens signalé cans l'introduction (m\u00e4ra, pp. ro set) la date a saquede Molla Sadra precise avoir reçu comme une inspiration. s'imposant à lui, l'idee de l'unification (ittibul, du sujet qui intellige ( agil) et de son intellection en alte ( agl), et partant, de la forme intellipec pur lui (il f it allusion expressement à cette inspiration dans le present para, raphel, notons que l'unification du sujet qui imellige et de la torme ir relapce, ne pose pas es tipo la fusion unitive de l'intelligence agente et de l'intellect humair). En fait, cet e idei tification du agil avec le ma gul. Avicenne deta l'avait professer un certair temps. puis y avait renonce tout en reprochant à Porphyre d'en ette l'auteur, en termes tels que Sobravardi en restair scanda un (c). Laborior, p. 69., Motarabat, pp. 474 is.). En tout cas, a un moment précis de sa. vie, la doctrine s'en impose a Molla Sadra, et elle a une repetitussion importante sur sa philosophie de penseur shi'ne. Nous avons toujours employe les termes de « forme de perception », « forme d'intellection n (surat idrakiya, surat agitya, les termes de torme cognitive, forme intellective, ecsaert ère ansu justes, el \$ 113); « forme intelligil le » aurait peut etre eu le detaut de «aggerer une virt ialité (ce qui peut dévenir l'intedige en acte). Nous ave ils donné un aperçu dans l'introduction (pp. 70 as.), des coordonnées de la presente page, si dense. Cette unification du aqui et de aqui ou ma qui, Mol . Sultà y refere à plusieurs reprises dans son grand commemaire des Ond al Kafi de Kolayra, notai iment dans le Triore de Himam. (Kitlib at Hojjut, Mark, hibogr. Telazan, pp. 476 et 401, cf. encore prira, n. 79), parce qu'elle est la clef qui lui permet l'approfondissement, l'e intériorisation « de l'imamologie. Nous essayons (c) de récupitules les principales phases de l'exposé

1) Une chose nuterielle, mette et inconsciente, n'est pas présente à une autre. Rien de ce qui est separe et dispetse dans l'étendue sensil le ne peut être perient à quelque chose d'autre, ni avoir la prisente de quelque chose. Sei l'un etre spirit iel peut être présent à un être spirit.

tuel et en avoir en soi la présence.

2) Este present chediri, a est etre témoir (shakid). Cela presuppose la presunce de la torme d'une chose ou c'un etre a un autre etre. Deux formes du nomes agentis : le shakid, c'est celui a qui elle est presente. Le shahid, c'est le temoignant, la torce par laquelle se produsent la

vision du temoin (sinhed et la présence badur vited p. 454).

3) D'aurte part, de nombreux l'adith des Imams nous enseignent que les Douze Imams soit les Temo ns (ibabala), pluriel de il alid, ils sont sur l'Araf, mieux ils soit l'Araf memer. Les alors l'unite de l'aqil et mi qui joue un role décisif, puisqu'elle fait comprendre comment chaque Imam comme ter, en tant que Sage de Dieu, est en meme temps supesse, à la lois connaissant et connaissance meme (et supra, ni 29 m limi). Corolla rement l'intellect on de l'Imam pur le fidele qui l'intellige, opere en celui en la presence de l'Imam, en ce sens que la ferme de l'Imam n'est pas seulement forme actellige (et à 113). L'Imam devicer a'ors l'Imam interier ti limini dukatie), la Preuve ou le Garant interieur (linjat batoia). L'Imam est alots la conscience active dans l'homme (le shalid de ce shalid, ce qui met au conscience active dans l'homme (le shalid de ce shalid, ce qui met au

présent sa présence, thid pp. 477, 485).

4) Er outre, les Douze Imains ne sont pas seulement les Tresometa de la acience divine, ils sont les Tresors memes (c'est-a-dire a la fois connaissant et connessance), c'est a-dire qu'ils sont celameme que connair cette connaissance à vine (p. 461, suivant pas a pas le texte du tastité. Or, tout ce qui est objet de sa cont a sance. l'Étre Divin le connait en se connaissant soi-meme, c'est-a-dite comme connaissance de sot-meme. Ce que l'Étre Divin connait ainsi, ce sont les tormes des choses. De meme qu'il connait les erres de la cosmogenese par leurs anges (intelligences et ames), c'est par les Imanis et les Aubra qu'il connait les ettes accomptes sant leur Retour vers Lui (p. 475, ce parallelisme est essentiel) L'Imam est le Temoin que Dieu regarde et par qui il regarde c'est par son a limam interieur » qu'il connait son fidele. D'eu, sur la tamei se devise man arafi, nofichi fagid, arafa Kabbabi (celiu qui se connair socimeine connair son Seigneur), nous voyons se superposer comme en etant l'equivalent, la tormule min arafa Imamabafaged analy Rulling (celus cus contact son Imain, contact son Scigneur). Le den crètte la philosophie et la spiritualité shi ite se tevele ainsi en profondeur. La metaphysique istenge de la Presence. culmine en une meraphysique de l'Imamat comme. Presence divirea I bomine present a son Iman , les Inlains, comme Temoris, sont cette Presence. Plus com encore (§ 146-147) on comprendra justement comment, en etant Presence, l'etre s'atrache aux conditions determinant l'inconscience et la mort, et pirtant, dans la mesure ou d est Présence et Térroin, il est être pour av-delà de la mott (n. 112-114).

- 66. I 'intellige et l'antellectif, af la métri et la merri, chuz Proclus, The Edements of Theology, etc. F. R. Doe'ds, Oxford 1933, index s.v.
- Co passage, tel qu'il est doncé dans le commentaire de Shaykh. Ahmad Ahaa'i (ed. Tabitaa, p. 188) con ipirtie une variante qui élargit. notablement le texte (cf. p. 1) du texte arabe, apparar et tique des lignes 10/14). A part tides mon terminant l'alinea precedent de notre traduction a Siron. L'existence de cette forme d'intellection ne ce masterate par, etc. s., la variante donne ceci (ou s'annonce quelque chose comme une dialectique du Brent/) « Sinon, s'ensuivrait quelque chose d'absurce, pace que, lorsque nous considerons et observors attentivement la forme d'intellection, et que nous mais abstenons de considérer le sujet qui intellige, alors cette forme d'intellection, considerée a usi, est elle objet d'intellection (ma quile, inteiligee)? Si effe ne l'est pas, c'est que le mode de son exester ne consiste pas a cite objet d'utel ection (ne consiste pas dans sa ma gully.), non, elle est objet d'intellection en puissance, non pas en acte. Or l'hyporhèse possit le contraire, à sayor, que son acte d'exister. consiste precimement a erre objet d'intellection. A son tour, si cette considération de la forme, consistant à la considérer indépendamment de tout ce qui est autre qu'elle, est elle meme objet d'intellection, alors necessariement certe forme est ausai, dans certe consiceranon, si jet qui intellige, paisqu'il est inconcevat le que l'état d'objet. intellige that man quilty r) sort actualisee on l'absence d'un sujet qui is iellige to est à dire sans qu'il y ait une liquitia), ainsi qu'il en va pour les correlatific Designe nous supposons l'existence de la forme intelligée. comme separce de tout ce qui est autre qui elle, elle est a soi memo et pour soi meme objet d'intellection (c'est-li-due sujet qui s'intellige soi même). Ensuire, ce que l'on avait commence par presupposer, etc. »
- In contra source imaginative sa portee noctique, intermediaire entre la companiance sensible et la companiance intel ective, à tel point que tout ce qui vient d'etre esquisse concernant une dialectique du concept, vaut egalement concernant une dialectique de l'image. C'est pourquoi il importe de parlet de connumiance on perception imagina tim, non pas de l'imaginaire qui, dans la langue courai te, se cor sond avec l'inteel. (Suit certe doctrine de l'imaginairon, fondamentale chez nos philosophes, cli outre notte livre sur llin 'Atabi, Lementille de notre livre [Carpi spirituel... et La Islam iranim, TV, pp. 84, 145]. D'ai tre part, ce que con sote sei le terme de nord idraki s'accorde parla tement avec notre la gnoséologie de Mollà Sadrà, et celle de l'Ebraq es peneral. Ce que l'ai se consuit, c'est la firme qui lus est presente a elle meme, non pas la forme immanente a la matiere esté tieure. Aussi bien ne pourrait-on meme padei de celle-ci que comme

forme présente à l'âme. S'y obstiner entroîne à une regressie ad infinitum.

- 69. Sur le thème de la Face, cf. déjà supra, n. 63. Shaykh Ahmad Absi'i nous donne ses l'interprétation du thème dans la gnose she'ste : « Hormis sa Face auguste : ce verset veut dire que tout ce qui n'est pas Dieu s'aneantit, hormis son Essence, cette Essence (dbåt) qui est signifiée les par le mot hace. L'intitulation donnée à ce paragraphe par l'auteur refère ainsi a l'enseignement de ce verset : " Toute chose va s'anéantissant, hormis sa Face " (28.88). Il y a plusieurs manieres de le comprendre, l'auteur en donne une. On peut comprendre aussi l'adjectif ta comme reférant à la chose elle-même. Le sens est alors : hormis l'origine (ail, l'archétype) de cette chose, qui est sa Face pour son Seigneur. Elle permane dans l'archetype (la mere) du Livre (Omm al-Kitab) par la permanence meme du Livre. La chose s'aneantit, sa Pace demeure, de aorte qu'elle en est crece de nouveau, comme elle en avait éte créée une première fois. Ainsi toute chose va s'aneantissant hormis la l'ace de cette chose. Mais on peut aussi l'entendre en rapportant l'adjecuté possessif sa à Dieu. Alors la Face de Dieu, c'est le Prophète et les Treize autres membres de sa Maison (Fatima et les Douze Imams), car les Quatorze Tres-Purs sont la Face de Dieu-(Wath Allah) Qu'ils soient la Face de Dieu peut s'entendre en plusieuts sens. L'un de ces sens, c'est qu'ils sont appeles Face de Dieu, parce que les Amis de Dieu (Awliyà Allah) se dirigent vers Dieu par eux, comme il est dit dans le texte de la Ziyarat al jami a . Celui qui se dirage vers Lau se darage par Vous » (ed. Tabraz, pp. 191-192).
- 70 Isbárat badárfya. Shaykh Ahmad Ahsa'i précise. wa basúliya (ed. Tabriz, p. 194).
- 71. Sur ce thème de la Face cf. supra, n 63 et 69 (comparer encore le \$ 119).
- 72 Abû'l-Hasan al-Ash'ari, le grand théologien du Kalam sunnite, mort à Baghdad en 324/935 Cf notre Histoire de la philosophie islamique I, chap. III, § 2, p. 165 sa.
- 73 Wasil ibn 'Atâ (Abû Hodhayfa), élève de Hasan Basrî et fondateur du mo'tazılısme, mort en 131 748-749. Cf. Raybinat III, p. 150, mº 254: Kıtāb al-Intusār, le Livre du Triomphe et de la Refutation d'Ibn al-Rawandi i heretique, par al Khayyit, traduit par Albert N. Nader, Beyrouth 1957, index s.v
  - 74. Sur Jaláloddin Dawwani, cf. supra, n. 32.
- 71. Qu'idat masbrigiva, cf. supra, n. 60 Cette doctrine orientale de base comporte plusieurs theses dont Shaykh Ahmad Ahsa'i montre l'enchaînement jusqu'a la these du present paragraphe. « Cette

doctrine orientale de base, c'est celle qui regle la voie suivie par l'auteur, comme on l'a vu précedemment, c'est à acvoir qu'une essence aimple (indécomprisable) est toutes choses, et que le Donateur d'une chose (Mu ti al 16ay') ne peut, en son essence, manquez de cette chose, et qu'il est plutot en soi meme cette chose, d'une manière plus éminente. Et c'est aussi que l'Intelligence, de meme que ce qui est au dessus d'elle, est la totalité des choses, ainsi que l'auteut l'a rappelé au cebut du présent livre, en se fondant sur le fait que l'Intelligence est une essence simple. Or, elle n'est simple que si elle est increce, sinon tout etre non nécessure par soi même (mombin) est une dyade composée. C'est enfin l'identification de c'intelligé avec le sujet qui l'intellige, du connu svec le sujet connaissant, de la chose operee (maj úl) avec le sujet operant (fa il), de la chose instaurée avec l'instaurateur. Ainsi de mitte. Cette loi fondamentale est orientale (muslengeja), c'est-s-date qu'elle est par ver ue à l'auteur par une alumination (isbrág) du Donateur de la luinière (walib al núr), de sorte que se dévoilerent à lui les Vraies Réalités (baqu'sq). Et parmi les thèses part culières de cette reg e orientale, il y a celle-ci , que la conna sisuice a une réalité, de meme que l'existence a une réalité. Par realite (taququi) cans les deux cas, l'auteur entend réalite precternelle (azaliya), etc. » (éd. Tabrîz, p. 203).

76. Cf. supra, n. 30 et 62.

77. De nouveau tet la notion de présente (bodér) telle que la postule la doctrine « orientale » (cf. mpra, n=64 et 63). Let la Présence totale à soi-meme impaque la presence de chaque chose, parce que cette présence totale à soi-meme est existence integrale. La thèse niragi est que le degre d'existence (sojia) est en fonction du degre de presence à soi meme, et celle-ci est pour autant liberation des tenèbres et de la mort. Cf. encore n. 112 et 113.

78. Sur le kaldm nafif, cf. Richard J. MacCarthy, The Theology of al-Ash'ari, Beyrouth 1953, p. 24, \$35, n. 8 · a. Al Juwayni says that Ash'ari defined speach as "that which entails that its subject (moball) be speaking "[..]. Al-Juwayni himself prefers the definition "the saying (al good) residing in the soul... which is indicated by means of expression and conventional signs." This is almost the same as Baqillan's definition [...] It is possible that Ash'ari timiself had some such notion of kalam pafit » Cf. ie debut de la glose de Mitza Ahmad Ataakani Shirazi, lithogr. Téheran, p. 88, dans la marge de droite · Sache que les Ash ari ont enseigné que le kalam divin est un attribut residant dans l'ame consistant en idees qui subsisteraisent dans l'essence divine. Et c'est ce qu'ile sp pellent kalam sufsi qui differe de la connaissance put shetraction ( thu le l'-i'thar).

partails = Cf suite de la Gioue de Milza Afirial Shilaza citée data la note précédente (1th Teheran, p. 86). Le glossateur en vient a examiner le sens technique dans lequel Molia Sadra la tiusage sel de ce terme : « Il designe sel la production de Verbes partaits qui sont les Intellipences, comme l'auteur le dit dans son Kitab Airar al Asar Quant aux Verbes parfaits de Dieu, ce son t les 11 disse utalités intelles tises dont l'être est lumière désarial aglisa narisabet de 11 l'existence s'ident lie avec la conscience et la connaissance — avec les actes de connaisence et de connaissance » Shaykh Ahmad Ahm'i (ed. Tubriz, p. 213) retere à ce meme texte. Cf. Molla Sadra, Airar al Ayar, lith

Téhéran 1319, pp. 9 et 23 ss.

Ce mour ces Kalimai taminal est, en outre, d'une extreme importance pour l'imamologie, comme le mortre le commentaire de Moha-Sadra our le 21 Judiel du chap ou du kit de al Li mat des Oinl mina l' Kith de Kolayet, dans iequel I Imam Ja tar Sadiq declare. « Nous sommes les gardiens de la Cause divine, les tresoners de la Science. divine, les vestleurs sur le secret de la Revelation divire » Molla Sadra (3 lart), pp. 461-4611 explique que les Trents de la Cormansance divine sont de pures Essences intellectives, des Entites de lumière exemptes de tout melange avec les choses materielles, bref de pures Intelligences en acte; ce ne sont donc ni des Formes empreuntes dats une matiere, ni des Ames, pusque celles ci nedevienaent is telapences en acte que par l'aide d'une liste ligence d'ejaen acte. « Il est donc etabli, cerit Molla Sadra, qu'il existe des entites. spiritue les l'abaient godinals, des essences intellectives, cans lesquir les tous les existants sont en acte d'une manière apieit ielle imagadair) et intellective ( agli), par qui les ames sont para hevees et deviennent. des aujets qui intelligent en acte ( agila), après avoir ete receptives, sujets in telligeart en punisance. Ces entites sont internediaires et tre-Dieu et l'homese pour l'emanation et la desceute in intertoir pue des bioms et influx aprintuels. Ce sont les Verbes divins parlaits (kildinattargett, qui e ont ai commencement ai ancantissement possible. On les designe sons des noms differer to, tres non breux, en top ction de potr ta de vue eux-memes tres non breux : ce acint les Verbes de Dieu-(k.dm it Alici), le monde de l'Imperant desar (alim d-Amr), les elets do Mystere divin (Mafrith al gharb). Ce sont les Tresors de Dieuet de son existence. Point de choic dont les Trevors ne soient chez-Nous (15:21), 8

Man a ors, dire de ces Verbes Parfaits, de ces Intellipences de lumiere qu'edes sont les Tresors, c'est dire en meme temps qu'elles sont les Tresoriers, et réciproquement. Cela, en raison de la these triedamentale posint l'intentité du sujer qu'inité lipe et de l'objet intellige (et supra, 1...65). Cesi Verbes parfaits a si nu a la fois Tresors et Tresoriers. La différence et l'identité sont les meines qu'entre

l'intelligé et le si jet qui intellige. A nai en est il pour rom les arresbuts d'une essence, lesquels n'existent que par l'existence de l'essence dont cales sont les staributs. » Or, le tadité commenté decerne sux Imams la qualitication de Tresoriera de la science divine. Tout ce qui vient d'etre dit des Intelligences comme kulimut tammat, dont donc egalement se rapporter a cux. A ce moment, l'imamologie atteint son som net metal i ysique. Malheureusement, c'est ici meme que s'interrompt le con mei taixe machève de Molla Sadra, sur une phrase annonçant autennellement un developpement dersut : « Maintenant, montrer que les enutes (les personnes, dbavat) humaines (les Imams) sont les Tresors de la science de Dieu, c'est-àdi e ce que Dieu compat dans et par leur acte de Le connairre, les Tremus et Tremusers, c'est quelque chose qui regment deux sources. superioures, ou mieux dit deux oceans sublimes d'entre l'occan des connaissances de la divination mystique (bilar clam al mokastala) n Cependant, il est possible de sulvre la direction indiquet par Molla Sadra en se reportant aux pages qui precedent dans son commertaire avant tout, le commentaire des Ladith concernant L'A raf (Suarb, p. 475), les consequences de l'iderinte du agal et du agl. (Start, p. 476), le paralletisme eta si entre la mediation appelique en cosmologie et la mediation imamique en soteriologie (Stath, pp. 466, 474), etc. Et finalement il convient de se reporter a l'imamologie approfondie dans l'école ahayichie.

Quant au bodeth qui termine ici le § 121, il connent allosivement une reterence aux « l'arotes » rencontrees par Adam et qui l'aidetent dans son repentir (2.31). Dans la cosmogonic ismaelienne, ce sont les Sept Verbes divins, les Sept Cherubins, les Sept Lettres supremes, c'est a dire les Sept Intelligences qui aidèrent la troisieme, l'Adam celeste, l'Anthropos, à s'atrachet à sa stupeur. Cl' notre l'riligie itmaelienne, index s.v. sept.

BO Al Marib Remarquons en passant qu'il est inexact de traduire, comme on le fair le plus souvent, sans doute en raison d'une certaine consumence, le mot Marib par « Messie ». L'equiva ent exact de Marib est bien Christis, l'Oint. Ch. Georg Graf, k et ist das li urt a. Masib qu'abersetque é in Zeitschrift d. Deutschen Margent. Ges. 104, 1954, pp. 119-123.

Bt. Sur la differenciation entre le monde de l'Imperatif, monde de l'Instauration immediate, et le monde de la creation, monde creaturel, et notre l'ritogie ismaclienne, index aix àlam al Ame, alam al Ibda, àlam al khalq. Pour a let au plus bret, mentioennes quelques textes. Dans ses Assar al Aval (p. 45), Molla Sadra estit. « Suche que l'univers comprend le monde creaturel et le monde de l'Imperatif. Le creaturel. Abalq? dans son ensemble est comme le coepa (qalibi de l'univers, I Impératif (Ame) dans son ensemble est comme.

Peoprit (mf) de l'universe La subsiste de du creaturel par l'in peratif. est comme la subsistence du corps (q. tie. par le cœur (q.46). L'er trelarement (to awa) de l'Imperant et du crestutel est la vie de l'Étamo Misamo (Imar Kalir) et de Lunivers, de meme que l'entrebiences. de Lespite et du corpie est la vie e a microcoome (mair sagére). De in eine feur nepalation sera la riort du plachiconne ( plan habir) et la Resurrection majeure. (Insumal habra ; de me ne que la separation de l'esprit et du cheps est la mort de l'individu humain et du microcome t alim tager, et la Resuttection mineute (fa amit tageral a-Main d'autre part il y a cera iliidoppo 6 o) on La difference entre la Parole de Dieu et le Livre de Dieu est anale, ue a la cirl érence entre le sin ple et le compose. D'autre part, on du trabituellement que la Parole (kalam, le Verbe) appartier i au morde de l'In perani, taidia que le Layre appartient au monde creaturel. Le raque la Pareie prendun etit cetermine ctaréakai final, elle demini Livre, de meme que l'Impetatif, lotaqui il est determine, devient acte. Ji D. 1. Son impeestri, loriqui il veut une clane, est de rai dire. Nois, et elle est "-(36 ha). A usa la diaterence entre la Parole et le Lavre correspoi d, en un certain aces, a la difference entre l'Imperatit et l'Acte. L'Acte est dans le temps, yan infret est recurrent (metajuddia). l'Imperatsi est exempt de changement et de renouvellement. La Parole e est susceptible to d'abrogatair in de métatificion, à la deference du Livre. "Dieu efface et poie ce qu'il veut. Pres de Lur est l'archetype da more) di Lavre (mini il Batch) "(13, 34). Les testilets mont l'existence. du monde cresmire, resultant de l'Acte divin (...lim. li li #lalge...c'est-6 dire le Livre de Dieul, et les versets ("bitt, Signos) ce sont les individus existants. " Dian l'alternara e des maio et des jours, il y a des-Signer pour les vignants " croit) « les intervierment idons les enris. determine our les halmat tannat dont il a etc question dans la miteprecedente bous un certain aspect, or rejoint le therie du Liter. mundo le Quean conmique), et antre Leilogo comorbenne, index s s-

De unit cote, mote commentateur person (p. 100 du texte) obsetve a Lorsque mois commeterons a Patole. Kalami comme hee au sujet parant (metakallor) par lequel elle existe, ene est Patole. Lorsque notis la comméterons indeper dammer t de lui, et comme submistant par son même en face de lui comme objectivor, alors elle est Livre. Et comme la Parole appartient au monde de l'Imperatit, elle est autre que le Lavre qui appartient au monde de la creation. « Tout cela est en reusion etroite avec l'idee de l'hermeneutique appartiente, c'est-à-date avec la muse en œuvre du ta sul, le retout du quêr au hatra. C'est une position fondamentale commandor par le phenomène du Lavre revêle et la rechet, he de son sière vra , il se rait interessant de comparer avec les premises qui farent celles des Spirit sels du protestantisme, depuis Se sistian Franck (1400-1542), cf. A. Koyte, Alistiques, Alismistes Spirituel, du givit sielle allemant, Faita 1955.

Quant a Stay k + Afor ad Ahsh'li, Ill nuance ainsi m position quant mi monue de l'appartenance respective de la Parole et du Livre-« L'auteur [Molla Sadra] veut dire que la Parole [le Verhe], laquelle designe les ipseites individuelles intellectives (hastyat agin a) appartient au monde de l'Imperatif, c'est à dire au monde de l'acte (fi l) et du faire etre (takum). C'est que, conformement a ce que professe cette ecole, le monde de l'Imperatif est le monde des intelligences, tandas que le men de comtutel cur le monde des âmes. Selon nous, en revanche, le monde de l'Imperant, c'est le monde de l'action creatrice (th bitea ) et instaurattice (toda ), je veix d'ire la Volonte divine fonciere (maile ar) et l'acte de volition (tradat). Quai t aux intelligeniesi, ches sont, elles sussi, du monde creaturel. I viderament le monde creatatel est le monde des choses faites-ette (maf nial), n ais elles sont, l'ien entendu, le support des actes divins qui les font etre tal al., de meme que le fer est se suppi et de la chaleur du fee, et c'est pur elles que Dieu est un Agent operant. fa all. C'est à cess que retere. un propos de Premier Imaro, concernant les essences separees, anpes, esprita et ames. " Il a projeté en elles son Image (mitodi, du-il, de sorte que c'est a partir d'elles ( an la) qu'll manifeste ses actes (of al) " De ce point de vue, il est alors possible de les considerer comme le monde de l'Imperatif, en ce ació que c'est par elles ou à partir d'allen que sons manifestes (¿clar) les actes de faire evre (satarant). Par consequent, on peut, en se praçant a un double point de vue, les designier comme monde de l'Imperatif et comme monde de la Creation, et dans chaque cas le monde de l'Imperent est autre que le monde creaturel, parce que le prenuer est le monde du faire etre-( alam al takura), tandis que le second est le mor de de l'etre fait etre ( alere of takemuser) used Tahenr, p. 213). Comparet supra, n. b.

ha. Alaratik wa manizil. Cf. cette glose utterlineare, lith. Teheran, p. 69. « La cessiente target la halte en une demoure), c'est l'etat de la chose en elle-meme. Le cepte ou pradation/marraha), c'est l'etat de la chose par exprort au Pracaipe (reabda ) is Une autre glose de Mirea. Ahmad Sh ràza (ibid) en marge) precise que, pa, exemple, « un degre de la Parole (ou Verbe), c'est la Première Intedigence , un autre, recont les sens sporttuels agration ; un degre du Lavre, c'est l'., lesses su lesto. Nats fulakaya), un autre, ce sont les mots significants ces sens a Quelque choire d'autre ent encore it envisager ici, que Molla Sadra formule dans sea Assor al-Ayar p. 91. « Suche que ce qui descend celnegeli de Dico sist la plupart des prophetes, c'est le Livre, non pio la Parole. Le Quran qui est descendu sur le est-a-dire a ete revele al Mohammad, est à la fras Parote de Dieu et Livre de Dieu, d'un double poiet de vise. Mais les nattes l'ores réferen révelés sur natzes pre shères ne nont pas Parole de Dieu , ce nont des Livres de Dieu qu'ils bient et qu'ils ecrivent de leurs mains. En tarz que ce qui est

descendu est Parole [Verbe] de Dieu, c'est une Lumiere d'et ue les lumières imprasensibles qui descend de Dieu sur le cieur de celui qu'il veut parmi ses serviteurs bien aimes ... En tart que c'est un Livre, ce sont des empreintes, dessins, ûgures et mots descendant en quelque sorte du ciel sur les feuillets que sont les œuers des croyants et sur les tablettes que sont les ames des chercheurs. D'autres les écriveur sur des feuillets et des tablettes materielles, de sorte que chacun peut à son tour les réciters »

8x Shaykh Ahmad Ahsa'i (ed. Tabriz, p. 215), it propos du membre de phose venant paucloir. « Tandis que na personne plasique, etc. n, fait l'observation autyante, concordant avec le que nous avons releve deja ci-demus notes b et 8. - Sa personne physique est ce par quoi subsiste la parole. Subjuste, faudrair il dire, a la facon dont submattern des accidenta (grams arma). Capitala i, aciacias protons attention aux lignes qui precedent ici, nous voyons que l'auteur. [Molla Sadra] y écrit "Comme l'existant aubuste par son existentialeur. "Il s'agit donc d'envisager cette expression selon ce que chacun professe quant au sens a donner a la subsistance de l'existant par l'existentiateur. En ce qui concerne l'auteur, il professe l'unioné de l'etre (la sédat al nona), a savoir que les choses sont de la racine de leur Cresteur, ou mou a dit que leur ex stence (inspida est n'eme exister de que la sienne. Quand il compare la parole avec l'existant, et assemile sa subsistance par le sujet parlant à la subsistance de l'existant par son existentiateur, son propos est man festement que la parole (kalam) est le sujet parlant (metaballim, si hien que lorsque celui-ci profere une erreur, sa propre essence ou personne (disti) est erreur, et reciproquement. Mais, de notre cote, nous professons que l'existant subsiste d'une part, par l'Imperant divin qui est le faire-etre. (al Ame al-fi li, l'imperatif a l'actif, imperatif miperani, du cott du sujet), c'est a dire par la Volonte divine fonciere (masti at), l'acte de vol tion (tradat) et l'action installatine (1864), comme lui devant sonemanation meme (grysm odar), et d'autre part, par l'Ir peratif divinqui est le fait etre (al. Amr al. maf ult., l'un peratif en sa apufuatio parana, imperatif intre, imperatif imperatum, du cote de l'objet), lequel cet la Lumiere des Lumieres, je veux dire le Premier Émoné (Anwal) Natir, de l'Operation divine (fi.D., c'est à dire encore la Realite prophenque eternelle (Hagigat milammadiya, la Realite monamula dienne), com ne lui devant sa consistance fondamentale (gisam rokni, tataqquq. La parole subsiste par le sujet parlant comme devant a celui-ci son emanation (gisare sidar), et l'écrimire si baiste par l'enere comme devant a celle ci su consustance (gream tabaqqua). A voit cotrectement les choses on cira que l'homme parlant est ce qui fait exister les sons. Alors, en tant que les sons subsistent par lui, comme hu devant leur emanation, ils sont parole et l'homme est sujet

parlar t. En mit que les mis soulmistent, à la façon des timbessent des accidents (givam 'orad), par l'air environnant et par d'autres conditions, telles que l'audition, les ames qu'ils impressionnent, ai elles y pretent attention, ces memes aons sont un Livre. Telle est la veritable analogie, parce que c'est le Signe divin auquel fait allusion ce verset goranique : Nous leur montrerons nos bipnes aux horizons et dans leurs ames (41.53), » (Le rapport entre Ame ji li et Ami maf uli est analogue au rapport entre maturais et maturais). Ch'encore infra, n. 87 et 112.

- 84. Distinction classique, dont le commentateur petson rappelle le set s'dans l'explication r'use entre parer thèses dans notre traduction. Elle suppose que la graphie arabe du mot arabe soit lue a la façon d'un ideogramme ambavalent (qu'un, lecture, recitation, et qu'un, cor joncture, coalescence). Cf. notre livre l'Imagination enatrice dans le pufisme d'Ibn 'Arabi [2º éd., p. 163].
- By Comme le remarque une glore interfaneaire dans la lith. Teheran (p. 80), cela vise non seulement la perception aensible mais la perception imaginative. « Dimensionnel, qu'il s'agisse de la dimension immaterielle (sepatee de la matiere), comme dans le cas du mantais imaginalis ( alan, al-mitbal), ou qu'il s'agisse de la dimension materielle, comme dans le cas des objets meteriels exterieurs. »
- 86 Sont designes comme dahrites (au mot salr, dutee eternelle, Ann) les philosophes qui professer t l'existence du monde ab acterno (qualimi, rejettent toute séée d'un Createur et d'une mission prophétique. Ct. Paul Krios, Jahir ibn Hayyan II, Le Caire 1942, p. 171. Sur la notion de Dahrit nottre édition de Nastr e Khouray, Janu al Hikmataya, index s.v. Davriyan., S. Pines, Bettraige que islamaden Atomentelre, Berlin 1936, pp. 51 as., notre etude in Tempi civique et giuse timaelienne, pp. 9-69. Quant aux « physiciens » (tiba iya, tabi iyan), Molla Sadra mettra a llei ra en contraste, par exemple, leur manière d'aborder le problème du tempique et celle desidalisan les théologies s'théoriphes). Les premièrs aussissent la question a partir du mouvement et de l'espace parcouru, les seconds recherchent ce qui fait l'essence de l'avant et de l'après dans les évenements; cf. Pines, thia. p. 85
- 87. Comme le remarque une glose (lith. Tehéran p. 91), il semble que Molla Sadra renonce ser a la demonstration rationnelle pour ne pas altonger outre mesure ce brei traité, et rétete immédiatement à ce badité classique. Des variantes de celui et il résulte que l'intelligence et la l'umière monumentairenne (Not molonomed) sont une seule et même chose.

Relevons cependant cette page du commentaire très dense de Shavkh Ahmad Ahsi'i, pour comprendre le passage de la not on d'Intelligence ( Agl, Nass) comme premiete hypottase des neoplato-

measure aymenoscous, a celle de l'Intelligence telle que l'envisage la cosmogonie de la thense plue stratte : « L'u contexte de l'auteur, cerstle shavith, il appara è cla rement que l'Inte ligence est pour lui se faire etre or f, Japan divan, chi sappa, milita). On, e em ce que nous nepouvoin accepter, patce que l'Inteil gence est, elle auna, su mientre des taita-ette (maf mint), et i est pas le prei uer cree d'ent e ces der niera. Certea, elle est le preruer Cree d'entre les compones et les determines misospidari. Dans le hafride Kolavi i, 14. fuditi cu farifi at Agl, ed Akhines, Teheran 1371 h L. p. 201, Elman Jatar décute que l'Intettigeme est le literalet des erres spiritisels (maxmean) a circ ciec a la droite du Trone () amin al Ant, et ergore min, a 94). Or le Trone ( Ans. a quatre colonges trans. Cette Intelligence est la colorine de droite. On raconte traditionnellement aumi que le Calame est le premier rament a être cuei li a l'Arbre de Leterr te (cf. Quinc an 118). Il mut donc que l'Arbre de l'elemite aix ete cree avant hat. Dans I li stoire du onzierie Imani, Hasir "Asirari, l'Imam dectare: " L'Impest Saint était ducs le jaidin d'al Sagara (engeneral le troisième Cacit, goutant les foi ta de non vergera. "Il faut donc que les Quamere Tres-Pura aient plante le jardir d'al-Sajara. nvant que mot cree l'Expirt. Saint, c'est à cure l'Intelligence, c'est àdire le Calame questir à l'Arbre de l'etermité. Longue celus ci eux froct tie, il tutte premiur apprater de aprilimita, c'est a care le pressuer. a goutet du front de l'ette moit aux vergens ces Quatoive Tres Pu s. I t cela, parce que la premuere choic a emaner du taire-etre civin. fi fiet de son operation exprenentrice, mart, c'est la Rea les prophetique éternelle (Exappat mohammaana), comme le dit le Prophite l'is memeer reponse a inquestir in de Jahar ibit "Abdillah al-Ansari demandant". " Ovelle sat la prei nere chose que Dieu cres? La La niere ce tonprophete, o Jahar I.". Et c'est l'Il au pamorande donc la erit creestoutes choses vivantes. Er suite Il l'amena à la Terre aterne ou Terramortua (al ara al masyat), c'est-a dire la Terre des receptivites, quie-Regard. Has be a concredent verse hard, or that eller for expere registers for the Le premier qui y fit ectomon et youta du friat qui est l'existence, ce tut l'Inte lujence. L'agir de Dieu, le faire etre (h. f), c'est su Volente. torciere (mash at) et son acte de volction (mid 1). L'Imain la far a der. "Dien a etre la Volonte fonciere par elle merre : passificrea la Creation par certe Volonte, "L'Imperant de Dieu, c'est non Agir, aon faire etre, e ent a dite sa Voli nte fonciere, son acte de volution et and action instrumentate (and ). Comme I a cit I Imain Reza . " Ce sout is tross mome, mais is a grafic atom cut unique [ ]. "

a B'est taux que la sotalité des éréstures ait eté égéee dans le temps, pursque la l'armière des Quatritée. Très Porti à été étéée avant qu'aux une choix n'ait été étéée [-]. Il à été dit précestemment que l'Intelligence est le Ca'a ne, c'est a date un Auge, et que ce que l'on entend par la, c'est l'Intelligence des Quatritée Très-Purs, c'est-a-

dire la Face (maple) de leus etre (mapad), être que neus designan y comme l'hati primordiale dont a été constituée toute choie vivalité \*\* tandis que son Trône etist sur l'Eu \* \*\* (1159), et que nous designons. er core come ne la Haquat mutammatry e, comme l'Impérant divise en sa significatio parsis a Calmi maj ali, et supra, n. 63, I Imperint consi. dere dans l'etre qu'il tait etre) par lequel subsistent les choses, parce. que la matiere de l'ensemble des choics er est constituce [ ] Le parint les chones qui subsistent par cet l'apératif au passit, il y a proceactient l'Intelligence en question, la pie le cut la Face de cette Realité. mol ammadicinie (Haqiqat milianimidiya), c'est a dite le Calame, c'est-a-dire l'Esprit qui procede de l'Imperant divin. Dans le ledith nu l'Imam Jaftar repond à Sotyan a.- I hawri l'interropeant sur le Nau et le Caiame (Qoran 66/1) et ce qu'ils cerivent. l'Imam declate : le Nea est un Ange qui transmet au Calame ; celui-ci est un Anne qui trainment a la Table (Linel), celle ci est un Ange qui tranimet à Setaptuel, etc. Aims le Nun est la Realite mohammacienne (Hagigat. monum idija) , le Calame est l'Intelligence de celle es ; la Table designe son Ame. Il n'est pas douteux que l'Intelligence, Arge qui transmer, soit plus sublime que Gabriel et Michael (cf. texte § 1231 et que tous les At ges ersemble. La sublimite de cet Ange est au-dessus de ce que nous pouvous decrate. Il outefois a est compose de l'expetrece larged et d'une quiddite (maleyat). Son evintence, c'est la contact do Feu, c'est a-date le Leu de la Volcitte fonciere (made af) dont il est l'ertet, c'est a dite la Realite mohammadienne. Sa quiddite, aless in Terre de la receptivité (and al gameiya, cless-a-dire cette hune (c'un obvier) qui est pres de s'enformer meme ai le heu ne la touche pas (cf. venet de la Lunaere, 44.35), comme on l'a dit precédemmert dans l'explication de la Lampe (cf. 14/14), n. 8 et 18), parce que c'est cela dont il est question dans le veriet (24.31). " Le symhole de sa Lumière, c'est une Niche dans laque, le il y a une lampe. " La lumiete comparer a la lampe, c'est l'Intelligence conjointement avec l'hiale de l'olivier et le contact du Feu. Ceta ne s'applique qu'à quelque chose de compose, tardis que ce que ce quelque chose reçoit, n'est évidemment pas compose, à savoir le contact du Feu-Gans la lampe et dans I build [ ] n (ed. Tabriz, pp. 219-220).

- 88. Sut Saffàt Qommi (Abu Ja fat ou Abu I Hasan Mohammad ihn Hasan ibn Farukh , l'un des plus celebres traditionn stes imanites, disciple du onzieme Imam, Hasan 'Asian tob 260 874), l'une des souties d'Ibn Bah yeh et mort il Qommier 290 903, ef Rinfanat al Adab, vol. II, p. 483, nº 873.
- 89 La traduction doit suppleer ici au mot « totalement », necesare par ce qui tait l'essence meme du concept du cycle de la prophetie. Shaykh Ahmad Ahsa'i, de son cote, precise. « le kalli tit, s'entend. Sir on, il est evident que si l'Esprit-Saini (dont la notion.

reserva la Réal te monaminadienne, es supere, n. 82) ne suter se plena tude qu'avec Mohanir ad, parce que celui ci, comme Scena final de la prophetie, en sur la sorme epiphanique (marchar) parlaite, l'Esprit Saint ne assist point d'etre partiellement avec chacun des prophetes antérieurs (qu'il s'aguste des Nahis Envoyes ou des Nahis non envoyes), comme il est avec tous les Astrya, avec tous les stais croyants (mu manm, c'est a-dire aes shi'mes), mais aussi avec les autres, des l'instant que ces deri sers suivent vrain ent la voie de Dieu n (ed. Tabriz p. 220). Tout cela se trouve impliqué dans as concept or shi'ité de la prophetologie et de l'imamologie, dans l'idee du cycle de la malayat succedant au cycle de la prophetie. Cf. encore infra, n. 98.

- qu. Ce badith figure au chapitre crit du Kitah al Honat des Oralmma / Kafi de Kolayna, ed. Akhur di, Teheran 1475 h J. p. 274. (f. Abbas Quinna, Salinat Bibar al Assear I, p. 537 lis meme un badath du premier Imam - « Dieu a un fleuve au dessous de son Trone, et sous le fleuve qui est au-desinus de son Trone il y a la Laimière de sa Luriaere. Sur les deux rives du fleuve il y a deux Esprita creesl'Esprit Saint, Rub al Ordi, et l'Esprit qui procede de son Imperatif, Rub nin amir le n.). Notte commentateur persan (p. 203) conclut le texte du badith en dusait - « (Cet Laprit) designe le Premier Emané, I Intelligence et le Ca ame, qui est l'esoterique (batra) du prophete et des Donze Imams, » Cependant le texte de Mulla Saura purtera plus loin, au § 133, que l'Esprit n'est pas une creature ; il est l'Imperatu divin meme. Au \$ 147, le terme sera aj pliqué à désigner l'ensemble. des Espeits-Saints. La difficulte qu'on entrevoir, pourrait d'ores et deja se resoudre, ai l'on se refete aux remarques de Shaykh Ahmad. Absili, ci-dessus note 81 in fine, et au double aspect du Amr comme Ame hill et Ame mal uli (Imperatif actif et Imperatif active).
- Oil The Babuych (Abu Ja'far Mohammad), communement designé comme Shaykh Saduq, oh 381 991, un des plus grands noms de la théologie si s'ité duodécimaine des premiers siècles ; ef. Raybanat II, pp. 470 sa., nº 855. Le texte du Kital al l'inquiat (Lavre des croyances professées par les imamites) auquel refere ici Molla Sadra, appartient en chapitre uv de l'ouvrage. Ci. version persana, Teheran 1571 h. l., pp. 50 m. La proexistence des âmes est nettement professée dans le symbole de foi d'Ibn Bahuych (cf. 5-131), elle motive la ciration evangelique identifiée et dessous au debut de la note 93.
- 98 Sur la cerrélation entre l'accomplissement du taréfé et la téalitation unificatrice d'un etre, le processus constituté d'une unité (tanalhed), cf. notre Trilogie innuelieure, index s.v. harakat al tanalhed Notre commentateur persan rema, que (pp. 203-204). « Lu disant âmes sacro-auntes et putes, le texte refere aux esprits et àmes

personnes. Fe disagn qu'ill leur fit actsouler le tandéé, il redique la simplaste de leve Principe et fregeniteur, » C'est ce ju c'hserve de sopcote Shaykh Ahmad Ahsa'i et teterar tacla prote de Moda Al mad-Yazdraur ce paisage, elle its are aussi in bith. Leberar p. 91, dans le bas de la marge de gauche), a savoir qu'en dont aut la mana ministre ttaga2des, aux ames, le texte (d'Ihn Bahuyeh) entend designer les Intelligences, car a mot ar a est amaiem ploye dat s le ser s é esserve, de soir (46a). Qualit a cette « première choie que Dieu crea», Shajkh Ahrand prefere a toute natre hypothese c'acter; relation qu'il a de adennée a plusieurs, éprises, à sisseir que « la pléraiere chose que Dieucrea par son twite-etre (#19, c'est. «L'umiete mohammatienne, comme Undiquent les nombreux at lé et content « dat » le Kiert heje et et faisair. de F. S. ibn Mahmid Farst et Shavkh Agha Boscog, [West a., XI, n. 1933), entre autres la reporse taite par le Prophete a Jabir. the Al-diciali Amati Gitee departs as le texte traduit ci «lessus n. 87). Nota di tora done, cerii Si aykh Ahmad, que ce qui il taut ei tendre patles amentrifiales, ce sont les estences (abreut, des Quatoriz. Tres-Purs. Mohammid, hirima, les Douve Imams), car ce apet elles la première. chose que Dien crea, circo à due les espirits o denatt par lesquels les autres ames one la vie. Edes nor i decormees esprits, pa ce qu'elles ont la vie en elles-memes et qu'elles communiquent la vie aux autres. Lt il n'est pas douteur que leuts ames (m/h/) sont la première chose. que Dicu eres. Le Prephete a dit "... La première chose que Dieutestions in clear a dire existency put son action instabilitien (1848). qui est su Volonte fonciere (marta ar), " ce sont les arres sa los sainteit et pures ", lesquelles » i t les receptacles matallé de sa Volonte tonciere, et ce soi tiles Realites ideales (Eup. 14) respectives de ces Quatorze Rexites ideales qui arest les temples. Jasakill du tarittà parce que la Rea ite idea e congigar, de chaca fi de ces Quatorre est le temble. du traitid et la Rea, se ideale de ce qui de imise le traite? C'est qu'est et et le temple, c'est la forme, et la fe trae, c'est une arch tecture. Lando et ce son tides delinio autoris (fond). C'est, par exemple, la fonen-Dieu qui ne comporte aucun doute, la memoration de Dieu dans laquelle il n'y a auca ne negugence, la presence dans lacuelle il n'y a pas d absence, l'artention data laquelle il n'y a pas de defaillance, et toutes: autres delimitations seinhables er purete rigoureuse. Alors la torine qui resulte de ces delimitations et autres iera dat les est bien le lemple. du tanéal. Et ces supresum Te apres du tonéal, ce sont les Quatorie. Temples is (ed. Tabriz, p. 221). Un peu plus loin, pour rejeier le postulat que rout ce qui a un commencement a mécesse cement a ne fin, Shaykh Ahmad cite (p. 222) une (rescongue page de Mar Damad, sur laquelle nous ne pouvur a malheureuseraent pas anaiste, ici-

93. On ne tera que cette reference evargelique amu que le verret queauque care data le paragraphe survant, tont egalement partie du

texte d'Ihn Babüyeh (edition citee, chap. xv, pp. 51-53). Cf. Évangale de Jean : « Personne e'est monte au Ciel, sa ce r'est celui qui est descendu du Ciel, le bi s de l'Homme qui est dans le Ciel » (3.13). La version shi'ite substitue « ce qui » (me, s » celui qui ». Le verset prend alors, chez nos philosophes, une signification totale, il s'applique à mut le processus du Malda, et Ma ad, de la cosmogorae et de l'eschatologie, il embrane toute «l'histoire de l'erre » (cf. \$ 146). Aussi bien notre miducteur persan (p. 203) le commertet-il ainsi , « Ces lignes proi vent que les ames sont separces de la mattère (Imarrial), patre que le mot ciel refere au monde du suprasensible (géaph) et de l'immaterialite (tajarrod). Descendre du ciel signifie descendre su monde visible par les serus a Sur d'autres citations de l'Evangele de Jean-chez les auteurs shi'ites, of notre Triligie nimae home, index s.v. Evargile. Cette meme citation evangelique, Shaykii Ahmad Alisa'ı (ed. Tabriz p. 224) la developpe en referant à I ensemble de sa philosopi se et de soit a'ch mie de la Resurrection (les modalites du corpa subt.l., le retour au huitieme chimar, la cire mystique de Jaharra, etc.). Nous avons traduit ou analyse ces textes en détail dans notre livre Corps spirituel. .

94 Le Kuhh al Lawhil, un des grands ouvrages d'Ibn Bül uveh (ed. Leberat 1321), a été l'objet d'un ample et preuieux comments re de la part de Qua Sa ad Queum, un des plus importants philosophies imamités de la periode autavide (ob. 1 e.). (601), cleve de Mohien bavz, de 'Abdorrazzaq Lariji et de Molla 'Ai Labrizi. Les deux premiers etaient eux memes les cleves et les gendies de Molla Saérá. Nous y reviendrons ail eurs. Cé. Rasbanat III, p. 268, n° 412 [et La Philosophie transcentium mon xviri et xviri meder].

Le motif de l'Esprit de Dieu (Kirk Allaki donne necasion a Shaykh Ahmad Ahsa's de developper le symbolisme des quitre colonnes du Trone ( Ard) et de seurs lumieres colorers, deja indique tiagra, n. 54) « On entend par l'Esprit de Dicu le Spiritus generalis (al Kulal-kollija, au femin n), de "irradiation duquel a été crece Buraq, la mysterieuse muntare de l'assomption céleste du Prophète. Le 3prant generalis est la colonne de dreste inferieure du Trone ( Arié), C'est la lumière pa ne. Et c'est un arge qui transmet a Seraph el les statuts de la vie. C'est l'Esprit de Mohammad et des membres de sa Maison (all Bayte Ia, Fatima, les Douze Iriams), les Tres Purs let c'est l'Esprit qui procede de l'Impéraré de Dieu (mm Amri llab et l'Esprit qui procede de l'Imperatif du Seigneur (min Amer I Rabb, cl. supra, n. 90) Sur cette ditterer castion, (cf. notte livre mir La Youfisme d lin Arabi, pp. 99 m.) Car l'Esperi se dit de quatre anyes le premier est l'Esprit qui procede de l'Impérant de Dieu (Allal), et c'est la Larmère blanche. C'est l'Intelligence de l'univers (al-21ql'al-kolli) et la colonne drotte auperieure du Trone. C'est le Calame, Le

deuxière, c'est l'Espeit qui procede de l'Imperant du Seigneur. (Raff), deja designe. C'est la colonne droite interieure. Il arrive que l'on dessane l'un pour l'autre. Le troisième et le quariseme sont les des a anges qui som des Anges des Voiles (Alala ikat al Aonh), je vesix dire des Cherabins (Karshyan). Le trossenie est la colonne gasche supérieure du Trone, et c'est la lumière verte. C'est un ange qui transmet a Azrael, ou bien a Michael, ou bien encore c'est la Tahula. sucreta (Lamb mabbur, Ame de l'Univers). Le quatrieme est la colonne. gauche interieure du Trone, et c'est la Lumière rouge. On designe charra de ces deux derniers comme hapitt, et comme celui qui est. etablisurles Anges des Voiles (al Qui mi ulumula iliai al tomb), c'est-adue les Cherukins. Dans la ternanologie des il conophes (bat amà), le Hanc est l'Irreligence de l'univers ; le jaune est l'Esprit de l'univers : le vert est l'Ame de l'univers ; le rouge est la Nature i miverselle. (it National II, p. 616). Les guarre anges en question nont les Anges superieurs qui e eutent pio a se printerner devait Adam. (Quran 2-42), parce qu'ils sort, eux preusement, les lumières deva-tlesquelles les auges se prosternerent en s'unclinant devant Adam. C'est pourquoi, pour bilmer Iblis, Dieu lui demanda. " Qu'est cequi t'a empeche de te prostemer devint Adam. Elist, ce par orgueil, nobeen as to au nombre des Anges superieurs? " (48,75-76), c'est adire de ces giarge é let l'Expre du croyant est compose des irradiations. en quatre. Il est donc en realité l'utadiation de ces hamieres, d'ou la parole de l'Imam la fat. l'Esprit du croyant est dans une continuité. plus etroite avec l'Esprit de Dieu, que la continuite du rayon du soleil. avec le soleil I | En réalité (au sens propre, l'agripre il convient d'entendre so par le groyant les prophètes, not, pas les autres croyants. en gerieral, parce que les irradiations des Exprits des fritams ne sont, ausens propre, que les realites essentielles (taga 16) des Esprits des prophotes. Ceperidar t, si l'or parle au aena metaphorique (majurg), il estpermis d'entendre l'ensemble des croyants, puisque les haprits des croyants sont les irrad anons des l'aprits des propletes, et que les lesprus des prophètes sont les tradistions des Esprits des Imania, comme le duent explicitement les actérar » (ed. Taleira p. 223).

95 Autre grand nom de la théologie autité duodécamane des premets medes. Shaykh Mond (Monammad ibn Mohammad ibn No'man ibn 'Abdassalam al-Etarithi), baghdadien (ob. 413-1072), tout en étant un auteur moins problique qu'Ibn Babayéh, a cepen dant éthite une œu vire considérable aujourd but en partie perdue, elle aussi, et. Krybanat IV, pp. (B sa., n° 112. Le biaith ette ici, et tous œux qui lui sont apparentes, sont d'une importance extreme pour la théologie abilité, puisqu'il est de œux qui fondent la coorigine proexistentielle de la mission prophétique et de l'imamat (et. encote infra, n. 66). Force nous est nus her teusement de différée la techerche approfondie qu'il sollierte. Si c'est bien au Kitah And il al Maquiat que tetere Molla Satra, nous n avons pu l'y retrouver. Cf. la seconde edition de cet ouvrage (qui investe sur les différences entre Imâmites et Moltazilites, et sur les themes qui particularisent les différentes écoles). Tabriz, libr. Haqiqat, 1330 h. s. (precei e d'une etude biographique et bibliographique).

- 96 Sur 'Abdollah ibn 'Abbas, cf. Mâmaqâni, Tangib al Magal vol. II, pp. 191 ss., nº 6921. Ce fut l'un des plus celebres Cosajus gnons du Prophète, d'une precocite extraordinaite, puisque, à son propre temosprage, c'enut encore un garçon de treize ana lors de la mort du Prophete. Il mourut en 71, 600 ou 76, 695. Il est regarde et celebré comme le prenuer mattre en tafur. Certa na de ses témoigrages som extraordinaires, tel celui ou il declare : « O hommes ! si je vous disais comment j'ai entendu le Prophete commenter luimeme le verset de la creation des rept cieux et des sept tereca (6 1.12), vous me lapideriez, » Mais surtout il fut l'ami et le disciple du Premier linam, et c'est de celui-ci qui il apprii besocoup en taftir. Il dissit lui-même qu'en presence de l'Imam il avait le sentiment d'être une petite jarre au bord d'un ocean. C'est pourquoi son autorité en manere exceétique pour les shi'ites est un fait originel , ce n'est point qu'ils aient voulu benéticier après coup d'une autorité deja consacrée en tofur, pour justif et leurs exegèses « tendancieuses », comme tente malheuteusement de l'explaquer Goldziber, dont les explications, des qu'il s'agit de soufisme ou de slu'isme, sont elles-memes, les prem etes, weer « tendancieuses», ef Lue Richtungen der silamischen Koranaudigung, univer Neudruck, Leiden 1912, pp. 65 ss.
- 97 Wa lá shay' ma a bo. Comme tous les mystiques l'ont répété depuis Jonayd : « Et il en est encore maintenant comme il en était » Comme le precise une glose (ath. Tehénin p. 92). « Sache qu'ict le verbe kana est depouille du temps passe et ne signific pas l'etre au passé. »
- 98 Comme on l'a dejà signalé, ce midith est parmi ceux dont la signification est capitale pour la theologie stu'ite (cf. sipra, 6, 87 et 89). Il réfère à la Haqiqot mobammadija comme preexistant a tous les univers en si double « dimension »—celle du gabit (exotetique) et celle du hatin (ésotetique), c'est-à dire celle de la prophète (mibramat) et celle de la malajat ou Imamat. C'est cette contigue preexistentielle qui est notifiée dans la double tradition, du côte du Prophète « J'étais un Prophète, alors qu'Adam etait encore entre l'est et l'atquie » ; du côté de l'Imam « d'étais un Wall, alors qu'Adam etait encore entre l'est et l'atquie » ; du côté de l'Imam « d'étais un Wall, alors qu'Adam etait encore entre l'est et l'argile » La prophètie a éte, avec Adam et depuis Adam, manifestés partiellement en chaque prophète , elle a eu sa manifestation (maghar) plenière en la personne du Scesu des

prophètes. Depuis la création d'Adam, la double semence de lumière. est passee, de generation en generation, jusqu'a eclote dans le couple. fraterrel de Mohammad ibn 'Abdillah et 'Ali ibn Abi-Talib. La walayar a commence avec both qui fut l'Imam et l'heritiet spirituel. (mais) d'Adam. Et de meme que la prophètie legislatrice a eu sa maisfestation plenière en la personne du Scesa des prophetes, de même la walayat a su manufestation plemere en la personae du Scesia de la walayar, legori est un deuble Sceau. Sceau de la malayar perserale en la person ne du Premier Imam, Scesii de la nali par particuliere molismmaheime en la personne du douzième Imam, l'Imam presentement caché. La prophetic legislattice est desormais close ; au cycle de la notormar a succede le cycle de la nullayat, mais en fait continue sous ce nom ce qui, dans les periodes anterieures du cycle, etait la prophetie tout court (non legislatrice). C'est ce que signifie le bidaté ou le Prophete declare i « "A i lic'est à dire l'Imamati a été envoye avec chaque prophete secretement, avec not il l'a ete a decouverr » CE norre-Trilogie rimorlieum, is dex a.v. Da tra. Un des meilleurs exposés systématiques de la question est donné par le theologien als ite Haydar. Amo t (viiit' xiv' a) data son fanci al Airar, Lyre III, et daus l'introduction de son commentaire sur les Fous al-Fukaus d'Ibri. "Arabi , of Ea lilan ireaim, index, a.v. Haydar Amoli ; airsi que notre l'Intere de la philasette islamique, vol. I, chap. 11. Sur. Illevin. (sommet des Cieux) et l'argile de Illijun, el Salinat II, 256. Comparer cher Mohammad Karim Khaa Kermani, les paces montrat en quel sens le corps du croyant fidèle est la Terre de son paradis, dans notre livre [Corps spiritud..., pp. 250 st.].

59. In ice sens que chique Intelligence, chaque Faprit, en toutes choses, forme un univers test à soi aeule toute son espece) et § 147 et les Gloses Info Teheran p. 93, et et desenus \$ 136 mafo dataja tulhia. Ou selon les explications de Shaykl. Ahmad Ahm'i : les Intelligences sacre mintes sont separces, certes, de la Matiete elementaire, de la durce chronologique et de la torme géometrique, mais non pas absolument de toute matière, de toute du ée, de toute toeme. Ce sont des matieres subtiles de juniere (mawadd suramya), d'une durée eternelle (madad dabrira), d'une forme spirituelle (surat ma nancia). Quant sux esprits universels, ce sont les tenuites suprasensibles leaga se ghashiyas, qui sont, dans le monde suprasenzible ( alam alghaph), ampliques no gromen de sang, dans le mende sensible, par rapport a l'embryon , l'a religence est analogue au gran (mila), l'ame (najt) est l'aralogue de la creature complete. Perennelles de la pérennité meme de Dicu c'est-a-dire comme l'ombre par la personne dont elle est l'ombre. Cependant Shaykh Ahmad ne peut, sur ue poir t, tote de différence entre les corpilet les esprits. Lous subsistent par le Amr Allah al. fr ff (ed. Tabriz, p. 228) ; ct. svpra, p. 87, go.:

- Too. Shaykh Ahmad Ahsa't traite tot d'objections rapportées par Molla Ahmad Yazdi dans une de ses gloses (elle figure dans la lith. Teheran, pp. 93-94). L'une d'elles est celle-ci : si la pérennité des Esprits est la perennité meme de Dieu, n'y a til pas des lors entre eux identité, fusion ut tive (titthat)? Or répor dia que l'titthad dans l'acte d'exister n'est concevable qu'entre quelque chose de total, d'universel kolli et une partie de ce tout, comme l'homme existant avec l'existence de ses patries composantes. Mais l'titthad ne se conçoit in entre choses particul ètes, in entre réalités différentes, comme l'homme et le cheval, par exemple. Or l'être Necessaire n'est pas un universel dans lequel les Intelligences entrersient comme en étant les parties composantes (éd. Tabrîz, p. 248).
- 101. Sur Sa'id ibn Jobayr, compagnon du quatrième Imam, 'Ali Zaynol 'Abidin (ob. 92-711 ou 95-714), et mis a mort, sur l'ordre de Ha 14, pour le seul mouf de son shi'isme, cf. Mamaqani, Tanqib, vol. II, nº 4819; Safinat I, pp. 621-622; Kasbanat V, p. 283, nº 651
- 102 Glose de Mirrà Ahmad Ardakâni Shiràzi En premier lieu, il s'agit la d'une metaphore pour signifier que l'existence de l'Esprit est infiniment plus intense que la leur, qu'il les contient et beaucoup plus encore les second lieu, chaque chose d'entre les choses sensibles a un Esprit cree par lequel subsiste sa forme, c'est pourquoi la forme est comme le sens par tapport au mot. Ensuite cet Esprit cree a un Esprit divin (Rub stabi) par lequel il subsiste. Et cet Esprit divin, c'est l'Esprit Saim (Rub al Qods, et ce thème chez 'Abdol Karim Coli, supra, n. 63). S'il voulait, dit le texte :. Nous disons s'il le voulait, il le ferait, puisque c'est lui qui les constitue (mogament la toma). De meme, il est d'essence simple par rapport à eux, et il appartient au monde parfait tal alamal tamm), les cieux et la terre sont finis, et le rapport du fini avec l'Esprit est moindre que celui d'une bouchée » (lith. Téhéran p. 94).
- les uns referent à l'Esprit comme à la plus sublime des creatures (\$ 125 et 134), tar dis que les autres referent à l'Esprit comme à l'Incréé (\$ 133 et 147), parce que l'Esprit est l'Imperatif createur devauçant l'etre cree, punque c'est lui qui met l'etre à l'imperatif. Il n'y a pas de contradiction, mais une disticulté qu'ae résout par les remarques anterieures, et supra, n-81, 83, 90, 90 et 102. La districulté qui aubsière, et qui est d'un extreine interet, c'est que si d'une part, Mula Sadra distingue aussi bien que Shaykh Ahmad Ahsa'i, le faire-etre et le fait-etre, les deux aspects du Aimt (et c'est pourquoi il s'agit bien, comme dans la métaphysique ismaé ienne, d'une philosophie première), cependant, d'autre part, les niveaux que l'un et l'autre considérent, ne sont pas les memes. Ef supra, n-87 et 94. Pour Mella

Sadra l'Espert, l'Intelligence, est déjà ici au niveau du Amr fi li (l'Impératit actif). Pour Shaykh Ahmad Alba'i, il est dejà au niveau

du Amr maf úlî (l'Impératif activé).

C'est pourquoi Shaykh Ahmad ne croit pas que la proposition circe. au debut de ce \$ 133 s'accorde avec l'enseignement des Imams et de leurs adeptes, « Cea dermers, en effet, entendent par l'Esprit, l'Espeit créé. Rué makéluga) qui emane de la Luituete des Lumieres, c'ent a dite de la *Hagiqat mobammadiya*, et de la Terre des receptivires. Comme on l'a vu précécemment, on emploie le mot pour l'Intelligence de l'univers ( Aqt at kill) et pour le Sperites generalis Ces autres penseurs, en revanche, entendent par l'Esq ny le monde de l'Impératif ( alam al Ana), c'est-a dire du faire etre (fi f). . » (ed. Tabro, p. 229). D'ou Shaykh Ahmad ne peut accepter la pre position. qui, su heu de anumettre l'Esprit au AN exister nateur, le fait proceder immed atement de la Beauté et de la Rigneur divire la Sa Beaute, c'est la Lumière de l'élécètice (afr al dhat). Sa R gueur, c'est la sacro-manteté de cette essence qui domine sur mures chases. On ditcouramment que sa Beaute est la Lumière de l'Isseence, que sa Rigorus est le voile de l'Essence, c'est-s-dire la Lumiere de cette Essence par laquelle cette Essence est voilee, et que la Beaute est la Lumière de la Rigueur [...] Mais sa Beauté et sa Rigueur éternelles (gadim) sont la pute basence meme "laquelle n'engendre ni n'estengendree, et que rien n'eg de en rien " (112.3-4). Et sa Beaute et sa Rigieur advenantes (badith) ne sont que son agis (/i l, son acte de taire errel et les qua if entions de son agir, sous un point de vue, et son aga (maf ul, ce qu'il fan etre) et les qua'il capions de cehu-ci, sons un autre point de vue [ ]. L'auteur identifie l'Esprit avec l'imperatif. et le KN qui est cet Imperatif, mais moi, je dis , jout se pasee comme st ces philosophes ne savalent pas ce que l'on entend par l'Esprit, corsep ils emendent par là l'Imperatif, le faire-etre meme [...]. » (ed. Tabrîz p. 230).

Sadra forme la partie finale du chapitre xv du kitáb al l'inquât (éd citée, pp. 59-60), chapitre traitant des « Ames et des Esprits », et par lequel on découvre pais d'une reminiscence platonicienne dans ce manuel des croyances shi'ites. La source de cette doctrine d'Ibn Bahuyeh est, comme le note Molla Sadra, dans l'enseignement meme des Imams du shi isme. Cette pneumatologie forme en effet le thèrne du chapitre un du Kitab al l'impat du Kafi de Kohiyin (ed. Akhundi, texte arabe seul, pp. 271-272), comprenant trois biatit (le premiet et le troisième sont du sixième Imam), le second est du cinquième Imam). Le commentaire inscheve des Ordal Kafi par Molla Sadra, ne va malheureusement pus jusque la , et cependant Marit, p. 323, ou Molla Sadra commente l'entretien du Premiet Imam avec Konia).

ent l'ime, soquel réfère à dessounle \$\( \) 36 (n. 106). Les équivalences traditionnelles que Molia Sad, a rappelle x 13\$ i entre les degres du Rub et les degres du 'Zigl' chez les philosophes, ont une grande signification ; elles n'ont rien d'actificiel, et tont apparaitre la convergence entre la gnoseologie des philosophes et les arguments par lesquels la prophetologie shi'ite montre la necessite des prophetes. D'un cote, les philosophes considérent que l'intelligence n'est vraiment en acte que chez un peut nombre d'humains, les Sages, tandis que dans la grande masse des autres elle reste à l'état de virtualité. De leur coté, les théologiens shi'ites considérent le cinquième degré de l'Esprit comme n'étant conféré en propte qu'ato, prophetes et aux Imams. C'elencote safra, n. 122. [Lu Islam trasten.], index soi, prophétologie.]

roy. L'ensemble de la noologie ou philosophie de l'intelligence ( agi) se presente donc similitanement comme une philosophie de l'Espert-Saint. Cela, parce que l'Ange de la Connaissance est le mette. que l'Ange de la Revelation. Unitication qui, on l'a rappele ci-dessus. (n. 2 et 59), met d'emblee la bikmat ilaliya, la thio sophia, dans une attration privilegace qui n'est ai celte de la philosophie, ai celle de la théologie, au sens ou l'on definit et delimité ces deux concepts en Occident depuis la acolastique médiévale. Sur la notion du agi moitalat, qui se nomme lagt maktasat dans la metaphysique des ismue liens, cl. notre Erilogie limaelieuse, pp. 38 G., et notre Intriduction au-Commentaire de la Gasida ismuelienne d'Ala I Hayibam Jorjani (Bibl. It " vol. VII, pp. 98-101. Le genie d'al-Farabi eut une part preponderante dans l'edification de la doctrine de l'intellectus adeptus ou accommodation; il peur se faire que su docurron n'ait pas été sans influence aut celle de l'identité du *agl* et du *agil* dont, nous l'avons vi. (iaprie, introd., p. 10, et trac., § 112, n. 65), Molla Sadra eut l'anspituine à l'aube d'un jour memorable.

106. En mettant en correspondance cette lueratchie des quatre degres de l'aine, telle que l'Imam l'enseigne ici a Komay) (cl. Sufinat II, p. 603), avec les quatre degrés hiérarchiques de l'Intelligence, les cirq degrés hiérarchiques de l'Esprit, tels qu'ils ont été expliques precedemment (§ 134-135, n. 104-105), on obtient un schema general de la pneumatologie et de la psychologie enseignees par les Imanis du shi isme. Ailleurs (Shark (hul al Kuft, p. 441) Molla Sadra schematise egalement en quatre degres les lumières suprasensibles (unuar bâtiniya, malakutiya), lesquelles sont bien au-delà de la lumière sola te i il y a l'âme vitale, animante (nafs bayanniya); il y a l'âme pen sante (nafs natiga) que le lexique religieux designe comme le cœut (qalb); il y a l'intellect contemplatit (apl nagari) que le lexique religieux designe comme l'Esprit (Kub), il y a enfin ce que les orala nomment le tirr, la transconacience, et que les philosophes designent

comme Apl for ale Intelligence agents. Of the Islam transes . . 1,

p. 134, n 213

Or ne peut malbeurensement pas insister ic, sur le commentaire de Shaykh Ahmad Ahsaa, particulierement dense pour ce passage. fed. Tabriz, pp. 246-246 f, massil nous four relever que la parase tinale. de ce \$ 136 a mis les commertateurs dans une certaine perplexité. L'inveret d'une de ces gloves est d'aboutie, pour expliquer que est l'Intelligence au centre du Tout, à un rappel de la notion hermetiste. de la Nature Partaite, « let l'Intes igence est au centre du Tout », conclut Molla Sadra, Mirza Ahmac, Ardakani Shirazi Cith, Teherani p. 97 en marger commacnte : « Peut-etre est-ce la une reponse a une question supposee, comme a quesqu'un demandait. Ceci en l'explication de l'Ame. Bier. Mais l'Intelligence, comment l'expliques-tu-? Alots I sutrut repond telle est au centre du Tout, c'est a chre su centre de l'ensemble de ces âmes. Le sens revient essentiellement à dille. Il l'Esterbigence est mediat ace mandai pou. I emanatint de toutes les ames. L'est possible aussi que l'auteur entende par le Tout, l'ensemble torme par les Ames et par l'Etre Necessaire, mer tion le auparayant. Dans oc cas, le sens scrait celui-ci. l'Intelligence prend. tacy agreed lifette Necessione et avant les Ames, car e le precede cellesci et leur est superieure. On peur eyslement admettre que ce que United ago fie ici par i Intelligence, c'est l'Expert Sant, Ce qui terait une contifmation du propos de l'auteur, c'est le recit que rapporte Rajah Borai dans son II. vre des Mistariq al. Amar. On demanda i. Emir deserroyants. As to as encemonde un homme (rapid) 2 Qui. dit if, i ai vu un homme, et jusqu'à maintenant je l'interrope. Je lui adit. Qui es tu? Je sun l'aigile. D'ou? De l'aigue 'inn). Vets ou? - Vets l'algile. - Qui suis-je? - Tu es Alia Toral; - Alors je suis tot ? - Prencis garde | ]. « Le texte de la lith de Teheran est les empste et tres peu sur. Comme d'autre part il existe un commenture de ce àvitté ditivile par Mohammad Khan Kerman. (Sa kar Aglia, Librat, II p. 272), r. ieuk viid nouwreserver c'y reveror affeurs. Pour le moment, refevois que Missa Anniau Stiniari espinque le mysterieux interlocuteur de l'Imam comme étant l'Homme Parlait, ce qui refere, pense-t-i , a l'Ange de l'espève huma ne (Katé al-au-atautos) dopt Hermés eut la vision de extisse et qu'il appelait su Nature. Par aite fal line al tanni). Cette vision d'Herries a une praide amportance chez Solitavardi et tous les littragium en gereral Ct. L. Hamme de lamere dans le soufetme transen, pp. 24-56

toy. Une glore ir terlinesite de la lith. Teheran refere ici a ce meme motif du renouvellement incessant ou recurrence de la Creation treated ou taradded al shales dans les bosse al bisam d'Une 'Arabi Ct. notre ivre l'Imagination creatrice dans le susfime a lin. Arabi, pp. 182 m.

ment dans la exteporte de la substance. Chez Molla Sadra, l'irée de ce mouvement qui s'accomplit dans les substantes riemes, qu'est trans substantiation, domine toute la philosophie. D'une mainere genérale, cette idee est solidaire de sa metaphysique de l'eure. Pu squ'il n'y a pas de quiddite en soi, mais que chaque acte d'exister determine la quiduite qui en est l'artitibut, l'étar de celle ci varie en tonction de l'intensité de l'acte d'existence. Toute cette metaphysique est par courue par une mobilité, une inquietude de l'ette qui s'ouvre sur la perspective des palingenesses futures de l'eure human. Molla Sadrá en a fait l'application, par exemple, à la notion de corps, pour montret la possib lité de quelque chose comme un jum ilabi (corps divin); [cf. En Islana traisant..., I].

Sa plulosophie de la resurrection postule cette notion de harakat janhariya (cl. comment de 6º haarih, chip est du katah al hirjiat de Kolayni, Shark p. 471). Il appartient a l'anie, a l'eratte spirituelle de l'homme, ou hien d'atteindre a l'angelicite en acte, ou bien de retoinber au dessous d'elle même (ct. encore notre etide sur La Thom de la resurrection dans le comment, de Molla Sadra sur le k. Hukmat al-libraq de Sohravardi (La lulam transen, IV, p.). 84 95]. La nati re commune de l'homme present n'est qu'un entre-deux. Aussi hien la surhumanne des prophetes et des Imams est elle deja par tapport à cette miture, ce que celle-ci est par rapport à l'animal. Dans ce \$ 140, le terme Natures designe les qualites élementaires (chaleur, froidute, humidite, sechetesse), et subsit autrement es Quatre Flèments. Sur la theorie autienne des Natures, cf. P. Kraus, fabre shu Hayyân II, pp. 162 38.

Balagha, ed. Hajj Sayyed 'Ali Nagi (aver version persane) Tabriz, libr. Azerbadgan, 1326 h. a., vol. I pp. 317 et 322 (avant dern ere ligne) à 321, in y forme le chap. 108. Il est remarquable que Molla Sattà ait introduit in la citation de ce long prone du Premier Imam, sans plus de commentaire. Et pourtant, ne setait-ce que parce que le prone ne refere, pour firir, qu'à la [m] amai al kobra, sons a'li sion à la Qiyamat al-saghia (la resurrection mineure qui est l'exitit individuel), la portée exacte qu'il peut avoir pour Molla Sadra ne se mesure qu'a la lumière de son eschatologie, c'est a-dire de sa philosophie du devenir positione de l'homme (cr. encore infra, n. 122). Tout l'important traite initiate kitab al Hikmat al aribisa (Theosphie du Time) le rest consacte, ef. les pages traduites de ce traite dans notre livre. [Carps spiritual..., pp. 194-200].

210 Cf. le plan du grand ouvrage de Mollà Sadrà, intitulé l'at Quatre l'oyages (Astar) de l'espett. Cf. es dessus introduction, chap 11, Paquisse bibliographique, n. 10, pp. 31 ss. L'idee pedagogique

protonde de Mollé Sadré : c'ent par l'objet désaré que l'on se de age vers l'objet desaré, non point par quelque choire d'autre.

111 Of des le preloque du present avre, § 2, p. 82, un commentaire parallèle de ce même verset que nique 41/53.

112. L'impoute de relever toi cette notion de verard dans l'être. do akéktori qui est, d'autre part, si caracteristique de la metaphysique. menachenne (cf. notre Irriogie innactionne, a Traite, 5 il 13. pp. 1 cr. ss., 162 ss, notes 144 ss). La meme, c'est la « stupeur » de l'Adam spirituel d'Aril rosos celeste, Troisiene Intel gence et Second Emailer qui, en le retenant d'accomplir le taibit (lequel est aussi sa propre realisation unificatrice), parce qu'u croit pouvoir attenidre le principe en oublant les deux Intelligences qui le precedent, entraine dans le plerome un « retard ». Ce retard se s hotre o pur la regression de l'Adam apit tisal qua, restant en achere. (ta aktiklar, taktaliaf), represse du tanp de trosseme Ir tell getice au rang de dimerne, celle qui est le ceimarge de notre monde physique (l'indication à vraiment un sens tres profond). Le nombre des sept Cherubias ou Intelligences emances « entre temps », chiftre le nombre des cycles, c'est à dute le temps, necessaires pour redunet ce repard : le « retard » de l'Adam céleste est la massaige du temps, et le tempo n'est amo tier il'actre, dans la perspectave ismaelienne, que de l'« eternite retardée » (cl. en cosmogorie mardéerne de vitement » du temps sans rive ni limite, au « temps a lengue. domination »). Ici, cher Molla Sadra, en l'absence de la dismattirgie. ismachenne, la distance du Premier Émane par rapport au Principe est exprimee aussi con me un a retaid ». C'est parce qu'u y a du « second » et des « seconda » dans l'ette, c'est-a-date parce qu'il y a inclustablement, du tait de l'Il manation, de l'etre « qui retarde », c'est pour cela qu'il y a de la deraillance dans l'etre, de l'ombre, et finalement, au plan du monde sublunaire, le ma. Il y a lieu de se rappeler, e decalaçe do nivesta metaphysique de celui qui est appele I Fire Premier (al Hagg al annal) chez Molla Sadia, pur rapport a celui qui est en fait le premier Etre pour la metaphysique ismachenne (cf. encore note survante). Mais il faut mirroi ti re ever la connexion. entre cette notion de la al-Aktor (terard dans l'être) et ce le de Presence (butar), dent on a rappele or dessas (cf. n. 64, 65, 77 et. 79). qu'elle equivaut chez Moda Sadia à la notion menie d'exister. Le degre de l'acte d'exister est en tonction de l'intensité de l'acte de Presence. Parce qu'elle cor ne à l'acte d'exister la primainté sur la quiddite, la metaphysique de Mollà Sadra est orientée sur les horizons de pa ingenesie et de resurrection (cf. n. r. 8). L'existerale au present r'est pas une ceptadation de l'ette, mas son triomphe. Plus interse est la Presence, plus l'etre s'arrache aux determinations de la matiere et de l'espace sensible qui entrainent l'absence, l'inconacience et la

more Plus l'enistence de l'homme est Présence, moins elle est de l'arre pour la mort, et plus elle est de l'este pour au deta de la more. Et c'est la difference er tre la méraphysique a existentielle » de Melli Sadra et l'a existentialisme » de con jours, la difference entre l'édur et l'assem. Ch'introd chap tv., § 2, pp. 72-73. On a vu deja in 64) que cette metaphysique de la Presence se devek ppe en une metaphysique de la vision et presence testimoniale (shebid), qui est une interiorisation de l'in ant logie, cette mojetession postule une reduction du « retaid untologique » (ta aklikar), et c'est cette terration qu'assume une metaphysique de l'Esprit-Sairt, ou l'Esprit se découvre comme etant lui-même l'Impératal créateur, Ana fi li (cf. § 147, et n. 114 et 217).

113 lk qué ibéà : C'est encote un terme canactérist que, d'satte part, du lexique de la metaphysique isnucherne. Mus or a deja eul'occasion d'ai sister (ci lel n. 36) sur la cal etence de niveau quant au premier Etre auquel referent respectivement la metaphysique ismaelienne et celle des philosophes. Pour les theosophes (smachens, le Pro cipe est in idela de d'etre et du non etre ; il ne peut absolument. pas ette qualifie comme un etre, ni comme Ptemier fare, le rerme c'lan menutum est contradictoire, parce que ce qui primordia ementfait etre ne peut etre soi-meme deja de l'etre. Al u Ya'quit Sejestani avait admirablement elabore cette theologie negative, des avait la naissance d'Avicence (et noire Trilegie imaelieme, le premier Taute). Pour les philosophes, le Principe est le premier Être. C'est ce meme decalage que nous avons constate tout su long du taute, entre la position d'un théorophe shi'ité «integriste» comine Shaykh Ahmad Ahsa'i, et la position d'un autre t'écosophe shi'ite comme Molla Sadrá. L'un et l'autre meditent une philosophie du Ame, mais dans le présent paragraphe Mol a Sadra identifie l'Esprit avec le zime. fi li (imperatit du fa ce ette, le KN en sa significatio activa). Post-Shavish Almad, l'Exprit est is que fait etre precisement ce, Imperant . il est non ple s l'Imperatut fassant, etre (celus-ca, c'est la Volonte divinefonciere), mais l'Imperatif (a.t-ètre, c'est-à-dire l'Imperatif en sa ugurficatio paraisa (cf. signa, n. 103). On no neut que referer (ci ai x grands themes indiques da is les notes précedentes metaplassique de la Presence (identité du "agé et du "agé) et intériorisation de l'imamologie. (n. 64, 6) et 77) , les Verbes divins parfaits, qui sont ici les Espirits Saints n. 79); alim al-Ameet alam al khalq, la Parole de Dicu et le Livre de Dieu (n. 81) ; les deux aspects de l'Imperatir divie (Amr fi ll. et Amr maf als, significativ action et significatio passina, et 83 et nc., la Hagiqui mahanamadiya et la massar ce pleromatique des Quatorae Tres-Puts (n. 67 et 92) ; la notion de l'Esprit (n. 69-90, 94, 99, 102, 103).

114. Sur cette doctaine de l'Esprit Saint corurse alors al Ame et comme Ame fi li, donc incree, et comme englocant tout le pletoine

des Espeits Saints, ef. les observations qui ont éte faites supri, n. 89 et 90, 102 et 103, 112 et 113.

- glose interlineatre lith. Leheran, p. 107. Quant a la Materia ultima (mâddat sh hira), elle ne teptesente que le dermet etat de la matiere. Sur les differents etats de celle ci, chez Ibn 'Atabi, non seule nent jusqu'a celui d'une matiere commune a tous les etres crees, spirituels et corpotels (Nafas Kahnam), muis jusqu'a celui d'une « matiere spirituelle » commune a l'incree et a la creatite (h spigat si haga 19), el notre livre L. Imagnistion creative dans le suafisme a l'in. Arabi, p. 228 ss.
- t 16. Ce retout de l'etre, remontant à l'origine d'où il descendit, donne son sens plénier au verset de l'Évangile de Jean, inseré dans le texte d'Ibn Bidouyeli que Molta Sadra a cité précédemment, cl. supra, n. 93
- 117 Sur l'intellect acquis, cf. 14614, \$ 135 et n. 165. Le degre de l'intellect et acte n'est realise que chez ane nunorite d'ettes hamains, nous a-t-il ete rappele plus l'aut (n. 104). Or, c'est essentiellement par l'attente a cet etat, ou l'objet de l'intellection s'identifie avec le sujet qui intellige ( dqtl), que s'accomp it le grand Retour, la reduction du remrd dans l'ette (te aktalue, p. 112), ce qui veut dire le retour au alam al Ana, au monde de l'Esprit createur. Malda et Ma ad, origine et retout, cosmogeme et eschatologie, sont les deux phases de l'h. notre ou du drame de l'etre que medite la gnose islamique, et ce schema contraste avec le schema « a trois temps » de la theologie chrétienne en genéral. Création, Chute, Rédemption ; ou Création, Incarnation, Redemption, Sous l'influence de Joachan de Flore et des Joschimites, la theosiphie chretienne, da xur' necle jusqu'a nos jours, a cistingue en consequence le regne du Pere, le regne du fais et le regne de l'Exprit, sans que cette disfunction refere. necessarement à une succession chronologique. On pourrait dite que la théosophie edamique ne connaît que le regne du Principe (pour le  $M_0 h da'$ , et le regne de l'Esprit (pour le  $M_0' a d\gamma$ ; il ne lui est plus posgible de connaître le legne du Fils, justement parce que la Revelation. gorar que est une Revelation post e bretienne, postétieure su règne et a l'histoire du Fils. C'est ce qui donne son sens protond à la pensee. de Haydar Ameli, identifiant, en accora avec d'autres auteurs shiftes. Himain a venir de douzieme Imam, l'Imam cache, l'Imam attendu) avec le Paraclet. L'horizon de la pensee slu'ite est l'horizon paracletique. L'identification de l'Intelligence agente avec l'Esprit-Saint (n. 103), loin de signifier une rationalisat on de l'Esprit, signifie le berebre inverse. L'issue de la meraphysique de Moda Sadra est celle d'une metaphysique de l'Esprit, qui est metaphysique de l'Esprit-Saint (cf. encore n. 122)

- (Intalh) primordiale éternelle, dans l'etre angelique des Intelligences ou Espais-Saints, anterieurement donc à Adam. Des lors, pour comprendre le hen de cette Image Des avec l'Homme, il taut prendre l'anthropologie au niveau auquel nois reconduit l'imamologie (« J'éta s'un prophete : j'etais un Wali, alors qui Adam était encore entre l'esu et l'argile ») Il faut remonter à la Realite prophetique eternelle, à la naissance plétomatique des Quatorise Tres-Paris de cette l'inquigat mobammadiya (supra, n. 87 et 92) car c'est la que l'on peut comprendre comment la designation de Kalimat tammat se rap porte aux Imams comme etant eux-meines l'A raf, comme etant l'infesoriers at Trésors de la science divine (mpra, n. 79)
- 119. C'est la seconde des hiérarchies angéliques dans l'avicennisme, au-dessous de la menachie des Intell gences pures ou Cherubins (signa, n. 30). Pour leurs noins et leur fonction dans a cosmologie, cf. notre livre Amenne et le Reist misonnaire, index s. v. anges. La critique averrouste entrainers la disparition de cette hierarchie, et celle et disputue, l'ontologie du *élam al Mirhal (mundus imaginalis)* deviendra impossible ; cf. notre Histoire de la philosophie islamique, I, chap. vixt, § 6.
- tao. Ces venets quanquer se rapportent à l'arche de Noc. Le « vasseau fait de planches et d'étoupe » désigne l'arche, et l'arche est l'image du cosmos, comme vaisseau par lequel les ames accomplissent leur retour. Cf. Shayich Ahmad Ahsa'r, « Qu'il vogue, t'est à dire que le vaisseau du faire-etre (rafinat al-takum) vogue avec les etres (akwan) et les devenus-êtres (mokamuanat, Au Nom de Dieu, c'est àdate de la Lumiere des Lumieres et de la Haqiqui mohammadiya, ce qui est le Nom supreme, le Nom le plus auguste, que Dieu aime et qu'il agree de qui l'invoque; c'est l'Imperatif divin au sens passif (Amir Allab al maf úli), et c'est aussi la qualification de l'activire divine, c'est à-dire la olabbya... » (éd. Tabrîz, p. 295).
- TEL On peut rapporter le suffixe de du verbe na ja ala ba, mit mux corps celestes, son à leurs ames, dont il est question dans le paragraphe presedent. Le resultat tevient au meme. Cependant, comme ce nont les ames motrices des spheres qui, dans leur desir d'uniter l'Intelligence dont elles emanent, impriment aux spheres célestes les mouvements différents dont résultent ceux de leurs astres, la seconde hypothèse nous a semblé préférable.
- 122 Sur cette affirmation preparee par tout ce qui precède, prend fin le *kuith al Marba in Le* cycle de l'etre, c'est-a-dire le cycle du *Mabda*, et du *Ma ăd*, composé des deux area de la descente (nogul) et de la remontee (no ud), ce cycle est accompli chaque fois qu'un etre humain, developpant et enracinant en lui meme l'intellect en acre,

Saint. Ot, le \$ 147 mus a encote rappele que l'Esprit Saint n'est pas une creature, mais qui d'est le latais al-Ame, l'Imperant createur, l'Imperant actificé rapra, n'est a et 117). Ou mieux dit l'expele qui retout s'accomplit dans chaque andividual te spiritue de qui atrent a la componition avec l'Interligence agense qui est l'Esprit Saint. Le cycle penera du retout resulte de l'accomplissement du retout dans l'individualité de chaque aprintael. On trouve ailleurs acast, d'a si la gnose shifite (d'ans le commentaire de Saan sode ii. La quaux la Rome rom en Mysteri de Mahmi d'Shahestari), l'acce du cycle de la lagront qui s'accomplit dans chaque ar f etc toit que la figuat retransmet de l'un a l'autre, cet accomplissement signific le passage dans le mom cuome individuel, du cycle de la sobiernat au sycle de la salment. Cf. notre l'entegre amarlienne, y traite, \$ 10 m, et pp. 175 vio de la

partie française

l'anagons de recapitu et ce que nous apprend l'ensemble de noire texte et des textes gaxquels neus avoes fait appel dans nos notes. Molla Sadia mous a rappele precedemi vent (§ 135), en suivant le texte dithin babayets, que l'artellect et acte, dont depend la piemture de la realite bumaine, n'etait real se que chez une minorité d'humains. Il nous a rappele suam que cet artelieur en acte ou intelieur acquia correspondait, dans le lesique de la presimatologie, a l'Esprit de la roi (had al than), legical est celor du croyent ficele. Ai dessus de ce Kali al times illy all hispitit Saint (Kall al Qida), lequel est impatti en pri preaux zuidina Allah, les Amis et Aunes de Dieu, c'est a da e les prophetes, les limanis, et tous ceux qui, par l'ada esson de teur cœuz, partie pert à la walayar de ceux-ci. Or, cet l'aprit. Saint est l'autre nom de l'Intelligence agente , l'Ange de la Revélation est le mome que l'Ange de la cune a source. Si donc la conjonction avec l'Intelligence. ay enterest proposee au larif, au grootique, con me le but supreme par lequel s'accomplir le grand retout, le cas du lant est bien finalement. le même que cetus des l'artna. La metaphysique de l'etre trouve son denoment dans le rhème par encellence de la spiritualité shi ité.

Is title la doctrine de Misila Nacra, lessine elle meme un cetale pur fait. It tallast que l'existence, l'acte d'exister, ait la presenace aut la quidoite, pour que se developpe une metaphysique de l'este, de l'acte d'exister nersid comme presence sodier. Sans l'intellect en acte et l'identité du sujet qui tetellige avec la forme qui intellige, il ne sau tuit ette question de cette piesence. Cetai qui realise cette piesence, celui qui est primité, cett le l'en com 'statisfet éasiste il est celui que Dieu cornait et par qui Dieu cornait. Lel fut, par excellence, le cas des Douze Imams. Comprendre l'imamologie shi ite comme le philisoophe destile faire il est etre present à ce temogrape ; l'imam comme l'emoi de Dieu est a cits l'in amistieneu. Il loani di toi stri Se cumantre son meme, c'est contraitte non linum, et c'est contraitte.

son Seigneur. C'est l'étai qui est ameir t par le veil lors de la conjonstion avec l'Intelagence agei te, l'Espirit Saint qui la n'est plus appelé une creature, puisqu'il est l'Imperatif createur lui-meme, l'Imperatif actif.

It to cast in justement qu'entre deux perseurs shi ites comme Molls. Sadra et Shavkh Ahr aid Allaidi, contron ne peut méronna tre tout cequi les unit par allieurs, devient neusible toute la différence. Molla-Sadra declare : e cycle est clos, loraque l'etre humain a attenit le cepte de l'Intelligence agrete « Le point final du cycle de l'etre a rejoint le point in tial le Qu'en est s'alors du devenir prathume de l'homme à il ne peut nullemer t s'agrir de quelque choie qui rappellerait, meme de loit., le « point omega » cont il est a la mode de parler. de nos jours. C'est toute la « philosophie de la resurrection » de Molla Salra qui est en cause, et qui est fondee sur le schema de Parith to tologie prostique : l'homme comme corps-anc-esprit. Lors ue la Gijamust al sugira, la Resurrect on mineure, qui est l'exittu horadu corps au momert de la mort, I homme ressuscité comme ame-Lots de la Orymat al hobra, l'homme ressource comme l'actif (aqui est scheve, c'est le cycle de l'homele tel que pous le donre à consurre si condition terrestre actuelle. Mais qui peut ionuet les perspectives qui s'ouvrent par l'avenement de l'Homme au tang de l'Esprit-créateur. Amr fi'll?

Les choies ne se presentent pas te ut a fait aires chez Shiyich Ahmad Ahsa's. Il y a, cettes, le meme elan d'une vision qui arricipe un devenir sons limite, et peut être meme l'horizon apparait il d'autant plus ill mite qu'il n'est pas question de cloture d'un cycle ni d'achevement fit au. Si, poutrant, Molla Sadra prononce ces mots, c'est parce que ce qui s'est appele l'unime, se mouve desormais enhancé a un degre d'effe ou toutes les virtualités de son ette actuel sont depas sees. Ou situer le point de divergence ent e les deux penieurs à l'ac-

textes cites dans les notes precedentes facultent la reponse-

On peut cite que le verset goranique (17 87) et Rub mes aper Rubbi agincie pour Molla Sadia. L'Esprit et l'Imperar i de mon Seigneur lle RN createur). Pour Shaykh Ahmad Ahsa'i il signitie. L'Esprit per este de l'Imperatif de mon Seigneur. Pour Molla Sadia, l'Esprit est lui meme. Imperatif createur, l'Imperatif actif 'Ana li ti), mile de l'ette a l'impératif. Pour Shaykh Ahmad Ahsa'i, il est bien cet Imperatif, mais l'Impératif active (Ana mafult, Amer en sa agrituatio par 1994, avons-nous cit), a est l'ette precisement mus à l'imperatif par la Volonte divine foncière, le RN, ou, plus esactement, il est l'Esprit du Premier fimane de cette Volonte foncière, i Esprit de la Lamete des Lumières qui est la Haqiqui mobaminadiya, le plerome des Quatorse Ties Puis en sa préctern re précisemque. Et c'est pourquei, meme lotsque le arif, le plustique, se compoint avec l'Intelligence agente I sprit-Sauet, meme aous on ne peut pas dire que le cycle de

L'être soit cles Cur n'i mois le *énf et tous les éladis à ne tracipment* que le *sum maf alt*. l'Imperatif active Le *anif* tejeut tu Intelligence a, ente, certes, mais c'est alors pour accompliz avec e le un peletinage aux Lorizons saus innite, ou jamais l'ette ne succombe at parge d'une halte defin tive. Ce seruit la succomber, dans l'Au-riela meme, au parge de l'idolarrie metanhissique, auquel a succombe tari de tous la théologie d'un monothéisme maf

Il y I une eminuvai te pra deur dans les lignes fir des du commentaire de Shayich, Atariad, Abac's, Il faut absolument les lite. Nous repouvons denner ses qu'une sorr des dernières pages dans lesquelles. reparament les tig res commigueurs de la thermische abilite. Attendre le degre de l'Invelugence agente, clest là, dit le abayet, la stat en des deux auss (Quian 54 q, goé quasaya, c'est a cute arc de la descerte et als de la tenior tee), et ce fut et litte net hes l'état vecupar le Prophète et chacun des douse Imams. Le Prophète se consocia limant a avec l'Intelligence agente, le ra de l'ascension qui le porta je vijulau Nom Extraordinarre (al. fire al. Auti..., lequel est caso le precerties? (marable) ce l'Ir religer ce agente elle meme. Quan la celuidont a completion (mess) est da a un equilitée réellement partait, celui qui a'est reedement separe des contraires, ceiui-la parvient à la station typi ace dans le verset goranique. " A la distance de dei x arcs. nu plus pres en ore." su o. Cela seur dite qu'il devient un recepnale pour la Veriorie franciere de Dieu, ur e la 3 de er un interprete pour Ses volutions. L'auteur [Moha Sacra] decla e : la preix. Linl'exhelonnement des doctes du B en et de l'Emanation, c'est-a-dire que, selon au, par et avec l'Intel agence agente prend fin l'echrionnement des étapes de la marche en quete de la Majeste Glorieuse. Maps en that if it en vir to int a rist, out. "It tell yet ce agente ae hate. e le greme en un voyage vets, à Majeste Glotteure ; ain voyage about the talkus uses were known steers in Propagat minimum dryal, et cette Lunière des Lumières est ede-meme et manife vers Dieu, sous le voile de la satista-tion divine, depuis le monde ou predomine la porcenta né qui e a ru fin ni fimite. Elle est donc éternel enient en marche, se hat out en un voyage eternel qui panass ne s'intercompt, en un eian qui l'emporte san relache, quelle que soit la malistace. des deutes de proxim te par lesquels elle ne cesse de s'elever. Car-Dieu se designe lu-meme comme " l'eleve as dessis des plus eleves des degres " (40113), et dans le hadità des recreix areas. Il a dit. "Chaque tois que j'ai pose pour eux une science, i'ai fait montes pour eux une vision. Car il n'y a ni fie ni limite a monarrou. " Comme Dieu present à sur Prophète de le dire-"Seigneur, ne cesse d'augmentet ma et neassance " (26 114). Et e'est la une recherche, une Queve éternelle, que ne brisera jamais and the interruption of test factor, p. 2061, cl. deja ci-desaus, p. 78).

Les premières pages de notre traité, exposant les difficultés de la métaphysique de l'être, ont pu paraître difficiles. Le dénouement auquel elles nous conduisent técompense de leurs peines traducteur et lecteur. Car finalement nous apprenons ici à connaître la pensée shi ite à ses sommets, en deux de ses représentants les plus éminents, très différents et très proches à la fois l'un de l'autre, nous venons de dure pourquoi. Moltà Sadra Shirazi et Shaykh Ahmad Ahsa'i.

Parts-Tébéran mas-octobre 1963

### INDEX

'Abbás I'r (Shân), 15 'Abbás Teheránî (Shaykh), 33. abdâl (les) de l'être, 182. 'Abdol Katîm Gilânî, Gîlî, 177, 202, 222. 'Abdollah ibn 'Abbås, 24, 220. Abhati (Athiroddin), 38. absence, occultation (gbaybar), 147. abstraction considérée en métaphysique de l'erre, 68, 87, 93, 95, 98, 100, 107 ss., 111, 116, 118 sq. Abû'l-Hasan Jalveh, 38, 47, 51. Abû'l Qâsim 1bn Ahmad Yazdî (Mîrzâ), 39, 188 accadentalité, 99 sq., 108 ss. accidents (leur mode d'être), 93, 98 ss., 108, 111, 120 ss., 192. activité divine, 151 ss. Voir Ame, Adam (terrestre), 152, 219, 220 sq., Adam céleste, spirituel (de la cosmogonie ismaclienne), 209, 227. of al, les Actes divins qui font être, 211. Voir fi'l. 'Affifi (A.E.), 191. Aghā 'Alī Hakîm, 32 sq. Aghā Bozotg Teherāni (Shaykh), 34, 173, 188 Ahani (Gholâm Hossyn), 30, 52, *abkâm nafsîya,* 196

Ahmad Ahsi'i (Shaykh), 27, 74, 76 88., 177, 178, 182; ses commentaires de Mollá Sadrá, 22, 30, 47 ss., 228 ; — citations traduites de son commentaire du K. al-Masbå'ir, 48 sq., 175 sq , 177, 179 ss., 182, 183 Sa., 187, 194, 198 sq., 200 sq., 205 ss., 208, 211 sq., 213 88., 217 88., 221 88 , 225, 228, 230, 232 88. Ahmad 'Alawî (Seyyed), 40. Ahmad Ardakânî Shîrâzi (Mîrzâ), 47, 51, 188, 201, - Gloses traduites, 197 Sq., 207, 211, 222, 225. Ahmad Shîrêzî (Shaykh), 40. Ahmad Yazdî (Molla), 51, 188, 198 sq., 201, 217. Ahmad Yazdî, correspondant de Hâdi Sabzavâtî, 173. Akbar (Shân), 13. Akhundi (Shaykh Moh.), 170 'âlam al-Amr, monde de l'Impératif divin, 77, 149, 200, 211; (monde des Intelligences, monde de la Volonté divine foncière), 163, 208, 209 88., 211, 223, 228, 230 sq. Voir aussi Kalimát támmát. *'âlam al-gbayb* , monde du mystere, du suprasensible, 221; - al-Khalq (monde créseurel), 149, 200, 209 sq., (comme Livre de Dreu),

211, (monde des Ames), 228; -

al Mithâl, 18. Voir imaginalis (mundus); — al-nofiu (monde des Arues), 175 sq. Voir aussi Malakût; — al shahâda (monde visible), 175; — al-takawwon (monde de l'être fait être), 211. Voir 'âlam al Ame

'Ali ibn Abi-Tālib, ptermer Imām, 14, 23, 49, 154 sq., 158 sq., 178 sq., 182 sq., 216, 220 sq., 223 sq.

'Alî Akbar Yazdî, 53.

'A.î ibn Jamshid Nûri Ispanâni (Mollà), 29, 32 sq., 36, 39 sq., 47, 50, 52, 188, 201.

'Ali Rezá, huttieme Imâm, 77, 199,

'Alı Tabrizî (Modă), 218.

'Alî Zaynol 'Abidîn, quatriême Imâm, 24, 222.

Allahwirdi Khan, 15.

'Allameh Hilli, 41, 191

Ame du monde, Ame divine universelle, la l<sup>44</sup> Ame, 69, 130, 178, 191, 219, 221. Voir aixsi Lawh mahfit?

ames (les quatre sortes d'), 154 sq.;
ame vitale, 154, 224;
ame pensante, 224;
an sens de 106 (dhât), 217;
antellagences en puissance, 208;
atteignant au degré de l'intellect en acte, 163

Ames motrices, voir Amma cadester.

Ame, l'Impératrif divin, 151, 209 sq.; comme espet (rûb) de l'univers. 151. Voir aussi fi l.

Ami Ailāb al-fi'li, l'Impératif divin actif, en sa significatio activa, 49, 77 sq., 212 sq., 216, 221, 223, 228, 232, — al-maf ûll, l'Impératif divin activé, en sa significatio passiva, 49, 77 sq., 212 sq., 216, 223, 228, 230, 232.

Anawatt (G.C.), 187, 195.

Anaxagore, 55

Anaximene, 33

Ange de l'espèce humaine (Rabb alnû al iniâul), 225.

angélicité en acte, 226. angélologie, 84.

Anges, 153 sq., 211 Voir aussi

Intelligences; ~ les quatre Anges superieurs appelés l'Esprit, 218 sq; les Anges des Voiles (Malà'ikat al bojob), 187, 218 sq; — Anges terrestres, 178

Animae (Angeli) caelester, Ames motrices des Spheres, 68, 129, 132, 178, 204, 211 (comme degré du Livre de Dieu), 164; (bierar-

chie), 164, 230 antiya (sens da mot), 181 sq

Anquetil Duperton, 160.

antériorité (l'), 103 sq., 132, 162 , —
(ses catégories), 68, 117, 194;
(ses degrés), 120, 123; — (ses exemples), 108 sq.

'âqil, ke sujet que intellige, 10, âqillya, état du sujet qui intellige, 142, 205 Voit ittibid, unsfication, fusion unitive du 'âqil et du ma qûl (intelligé)

A râf (hermeneutique shi' ite des versets de l'), 50, 204, 209, 230.

'Arafat (le mont), 43.

Arbre (l') de l'éternité, 214.

arche de Noé (sens spirituel de .'), 164, 230.

Azistote, 12, 63, 203.

Ash'an (Abu'l Hasan al.), 145, 206, 207

Ash'antes, 145, 148, 206, 207.

Ashkevarî (Mirzâ Hashun Gîlanî Rasbtî), 12.

Ashkevati (Qotboddin), 26, 171.

Ashtıyênî (Mîrzâ Ahmad), 32.

Ashtıyânî (Mîrzâ Fazlollan Khân), 32 Ashtıyanı (Sayyed Jalâloddin), 28 ss., 32 ss., 35 ss., 168.

Ashtryânî (Mîrzâ Mahdî), 32.

Ashtryânî (Mîrza Mahmûd), 32. attribution (mode d') d'une chose commune à plusicurs, 92, 93, 127, 184 sq.; — attribution (mode d') primaire essentielle, 92, 95, 123, 127, 184 sq.; — univoque, 189;

— par derivation (sibitigagi), 189. Attribute divine, 145 sq., 147 sq., 160, 161, 195, 201, 208; — de Beaute et de Rigueur, 146, 153, 223; — de perfection, 147 sq. INDEX 237

Averroës (Ibn Roshd), averroïsme, Q, 230. Avicenne (Ibn Sina), 16, 37, 40, 57, 64 88., 67, 178, 187, 190 sq., 203, 230 , — (*Llátí yát* du *Shifá'*), 105 ;— (mobábatbát), 123, 196: (*Ta ligât*), 106, 121 sq., 195 avicennisme iranien, 19, 67. Awkya Allah, les Amus de Dieu, 14, 21, 154, 171, 179, 204, 216; Dbåt Wali Allah al-motlag, 181 A'yan thábuta, les heccéntés éternelles, les archétypes, 122 sq. ; ayn thâbita individuelle, 195 sq. Avetî (Moh. Ibrahîm), 171. ays, l'être, 61 sq. Voir être, exister. Azrači (l'ange), 198, 219.

Badawî (A.), 196 Badi'ol-Molk Mirza 'Emadoddawich, trad, et commentateur persan du K. al-Mathá'tr, 27, 52-14, 15; — citations traduites de son commentaire, 182, 184, 186 sq., 188, 189 sq., 192, 194, 196, 197, 200 sq., 210, 216, 218 Behâ'oddîn 'Amili (Shaykh), 12, 168. Bahmanyát-e Matzbán, 96 sq., 187 Bahrol-'Olûm Moh, 100 Nizámoddin, 18. Bágilláni, 207 baryakh, l'entre-deux, 84, 171. bátin, l'intérieur, le caché, l'ésotérique, 20 sq. , 22 sq , 176, 178 sq. , 210, 220, Bîdâbâdî (Aghā Mohammad), 32,

bi lâ-sbari (état de la quiddité en ellemême), 136, 192. Voit auss, lâ bisbart : — hi sbarti lâ, hi-sbartila îyat (la quiddité comme unversel logique), 136, 186, 192, 201 sq., hi sbarti shay (dans les individus concrets), 186. Voir aussi quiddité.

bilinguisme des philosophea iraniens, 57, 61 ss., 201 sq. Bæhme (Jacob), 17, 200 bouddhiame, 22 Brockelmann (C.), 29 ss., 191 sq. Calame (le), designation symbolique de la In Intelligence, 83, 84, 151, 178, 214 89., 218. causalité, 37, 145. cause, 126 sq , 132, 144 sq , - parfaite, 202 ; -- première, 128 sq. Chérubina (Karûbîyûn), 210. Voit Intelagences; — les Sept Chèrubins (dans l'Ismaélisme), 209, 227. Voit aussi Kalimdt tämmät Ciel suprême, 101 cœur (motif du), 197 aq., 201, 210, concepts logiques, 93 ss. contingence, 161, 202 continu (le concept de), 103. corps, 69, - celestes, 129, - divin (psm tláhl), 226; subtil, 218 cosmogonie, 218, 229 création (sens du concept de), 183 84. ; (première, seconde C), 81 — nouvelle, 176; técurrence de la C. (tajdid, tajaddod al-kbalq), (56 89., 225. cycle de l'être, 78, 163 sq , 218, 229, 230 ss. ; — (jamass clos), 232 sq. , de la baqiqat, 231; de la prophétie, 21, 74, 178 sq., 216, 220 sq., 231 , — de la *malayat*, 21, 74, 179, 216, 220 8q., 231; d.i

Dabestán al Madbâheb, 168 dahr (Aión, Aeoum), 213. dahrites (philosophes), dahriya, dabriyan, 150, 213 Dânesh-Pajûh (M-T), 17, 28 88., 35, 39, 169, 171, 176. Dârâ Shakûh, 14. Dashtakî, voir Shîrâzî (Sayyed Sadroddin Mohammad Dashtaki) Dawlatshâhî (Mme Mehrangiz), 52. Dawwârû (Jalâloddîn), 106, 113, 123, 146, 191 sq , 193, 194, 197, 206 déficience dans l'être, 104, 120, 140 30 , 151 80 définition, 86 sq. degrés d'intensité de l'être, 123, 134 degrés et demeures de la Parole et du Lavre, 140 Sq., 211 Sq.

temps, 227.

démonologue, 84.

Descartes, 65

description, 86.

différenciation (la) spécifique, propre
aux quiddités, 123. Voir être, caustence, quiddité.

docteurs de la Loi, foquià, 13, 23, 34,

38, 172, 177
Donateur de la Lumière (wahrb al-Nûr), 207.

Du Pleix (Scipion), 59.

Esc.(l') primordiale, 187, 214. E.ément (l') primordial (al. Onsor alorfi), 181

Eléments (les quarre), 163, 198, 226 Emanation, 123 sq., 128, 134 sq., 162.

Emanatrice (la Source), 109, 162, 201.

Emané (l'), 109; — (le Premier), selon les philosophes, 77, 130, 199; — (Nafas al-Rabmán), 198 sq.; — (la Hagigat mohamma diya), 162 sq., 199, 212, 232

Empedocle, 33

eschatologic, 83, 84, 158 sq., 218, 229.

espace, roa

Esprit (F) est l'être et la vie, 129

Espent Saint (Rüh al-Qods), 74, 77 sq., 216; — imparti aux prophètes et aux Auliyà, 151, 216, 231; (méraphysique de l'E.S.), 57, 77, 203, 228, 229; — comme tocréé, comme étant l'Impératif divin (Amr fi'll), 153, 163, 216, 222 sq., 228, 230 ss.; — comme suprême créature, procédant de l'Impératif divin (Amr maf úli), 157, 153, 216, 222 sq., 232, celui qui procède de l'Impératif de Dieu (Allâb) et celui qui procède de l'Impératif du Seigneut (al-Rabb), Speritus generates, 218 eq., comme ésotérique de la Haqiqat mohammadiya, 216, 223, 232 ; — procédant d'entre les Attributs de Beauté et de Rigueur, 153, 223; — comme désignant l'ensemble des Esprits Saints, 163, 216, 228; — comme sdentique à l'Intelligence agente, 134, 224, 231; — composé de vojúd et mábiyat, 215; — se disant de quatre Anges supérieurs, 218 sq.; — l'E. ctéé et l'E. divin de chaque être, 202, 222; — l'E. du croyant et l'E. de Dieu, 219; — l'E. fidèle (Gabriel), 83; — de la fot (homologué à l'intellect en acte), 154, 231.

Esprits (les cinq E. ou les cinq degrés : de l'esprit homologués à ceux de l'intelligence), 152 88., 224; comme preuma physique, 154, l'esprit du désir, homologué à l'àme vitale, 153 sq.; l'esprit de la capacité, homologué à l'intellect en puissance, 153 sq.; l'espeit comme intellect contemplatif, 224 Voir aussi Esprit de la foi, Espert-Saint, — les E., création mitiale, préexistant au monde des corps, 151 sq., 153; créés pour la perennité, 151 sq., 153, 222 ; E. des croyants, des prophètes, des Imáms, 219; les Espreis-Saints, 216, 228 (voir aussi K*alimât* támmát); - comme désignant les Ames, 151, 217; - (les Intelligences), 217, 229 ; — (irradiations divines), 163 ; — (lumières), 164 ; — universels, 221.

essence (le mot e en français), 58 sq., 63; e. et existence, 63 sq.; — une e. simple est la totalité des choses, 140 sq., 207. l'e. de l'être consiste en sa manyidiya, 93; — comme prédicat de l'existence, 67 ss. Voir aussi être, quiddité; métaphysique de l'essence, 46, 57, 65 ss., 69, 186, 196.

Essences séparées, 211

essentialité, essentialités, 108, 110. Essentiateur de l'étre, 76, – des essences, 144.

être (l'), Pexister, l'existence, Pacte d'être : préséance de l'existence sur la quiddité, 17, 37, 42, 57, INDEN 239

66 88., 78, 178, 231; les eus tences sont les réalités primures, 122, 196; réalités au sens viul, 134 . — le verbe être en atabe et en person, 15 Voir mest kert; - le vocabulaire de l'être en français et en latin, 59 st.; en arabe et en persan, 61 sa ; 🕒 l'existence (wojúd) comme Présence (bodár, dozir), 57, 70 88., [4], 197, 202 88., 207, 227 80., 241; - le mot être comme substantif (latin enu), 57, 59, 77; le verbe etre à l'infinitsí, 57, 59 ; — les mots être et easter on français, 18 as., 64 : -Petant, Petanes, 50, 61, 63; - sens du latin *existere*, 60 aq., 64 aq., 71 sq. ; — sens originel du mot existence, acintentia, 65 sq ; du mot exister, 73; - fonction existentielle du verbe être, 58 sq., 61 sq. : le verbe être du jugement prédicatif (non expermé en seminque , kayn masdari), 50 ss., 62, 100, 100, 110, 112 sq., 122, 130, 187, 189 sq., 202; — Fexistence no peut être un i'tibár, amr i'tibàri (em rationis), 67, 96, 101, ros ; — en quel sens elle est prédicat pu accident de la quiddité, 67 sq., 85 sq., 92, 96, 98 sq. (abs. traction logique), 108 sq., 112 119, 186 sq., 192 ; — ex quel sens elle est antérieure à la quiddité, 68, 109 sq., 192. L'être et l'exister, l'existence comme être, l'être comme existence, 57 sq., 60 as., 64 as., 71 aq., 87; consiste dans son acte même d'êtte, d'exister, QS, 135 sq., 190, 202; est existant de par soi-même, son essence est d'exister, 91 as., 95 as., et, en existant, d'être réalité in contreto, 102, 103, 705, 106, mais n'est pas 801meme quelque chese d'existant, 190 ; n'est pes un concept abstrait de la quiddité, 98 sq., 100-101, 100, raa, 199 ; ne se surajoute pas à la quiddité, 109-110; n'est pas un accident de la quaddaté, 69 sq. ;

leur mise en relation est un acte de l la pensée, titi, tig; différence entre être existant et avoir l'existence, 104-105, 190; l'acte d'exister, c'est la quiddité ellemême *in coursie* (non pas quelque chose lui appartenant), 111, 114 sq., 119, 121 sq.; chaque acte. d'exister détermine la quiddité qui en est l'attribut, 226, différence entre être existant de par sot-même. et être nécessaire par soi-même, 104. Pêtre est existant par essence, la quiddité per accident, 108, 146; c'est l'existence, non pas la quiddiré, qui procède de l'Instauration, 117, - les trois degrés de l'exister, 68, 120, 129 sq.; - les degrés d'intensite differenciant les individuaziona de l'exister, 60, 70 84., 84, 101, 123, 144, 139 84 , 161 sq., 189. - Etre pour la mort, être pour au dotà de la mort, 72 sq., 151 sq., 204, 227 sq L'être à l'impératif, 77, 153, 163, 212 sq Voir aussi Amr, Impératif. La acience de l'être comme fondamentale, \$3 sq. L'être comme événement, 180; comme essentiellement fait-être, 180 sq.; comme indéfiniesable, simple, ne tombant aous apenne des dix catégories, 86, 124, 141, 144, 148 at , 161. Les existences concrètes, 87, 94, 97, 99, 113, 190 ; ne sont pas nomma bles par un nom propre, 94 la quiddité en est le prédicat, 117 as. L'être accidentel (abstraction logique), 87. L'existence mentale (pojád dhibal), comme putement logique, 87, 94, 113, 142 sq., 185, ros : comme cause existentiatrice, 185, comme consistant dans la connaissance même (would idrâks). 141, 201. L'exister est individuslise et individualisant de par soimeme, 89 sq., 97, 134, 193; à la fois unique et achèvement plémet de chaque chose, 146 sq.; comment il englobe les choies, 89 aq.,

120 aq son mode d'union avec les quiddités, 90, 116 aq. Matière et forme de l'être, 183 sq., 187. L'être, l'exister, comme dimension de lumière, 185. La acconde existence (ou acconde création) comme custence au monde élémentaire, 81, 198. Les défaulances de l'être ne tiennent pas à l'essence de l'être, 161 aq., 227; son retour la d'où il descendit, 163, 229, métaphysique de l'être et spiritus-lité shi'ite, 231.

Etre (l') premier, 61 aq., 76 aq., 162 aq., 190 aq.; Existence premiere et simple, 87 aq.; Existence divine primordiale, 90. Difference de niveau ontologique entre la conception ismaélienne et la conception des philosophes, 200,

227, 228

Etre (l') ou Existence Nécessaire, 96, 10 f Mq , 114, 120, 123 ; est l'acte d'exister de l'existence même, 129, 135 aq , tor aq. , n'a pas de quiddisé sutre que as nécessité d'exister, 129, 138, 197 ; l'acte pur d'exister, 136 sq., run ne l'atteste que sot-meme, russ ne le fonde, 137 ; il est le tetme auquel aboutit La série des etres nécessaires par lu., 135 aq., 139 , son unicité et sa solitude, 137; comme essence sample, il est la totalité des choses, 140 aq ; il est sujet et objet de son intellection de soi-même, (4) sq. , ii n'est pas un universel, 222; tout ce qui porte le nom d'être est un cas de l'Unique, 145.

Evangile de Jean (3:13), 15a, 218,

229.

exegèse du seus aparitue, du Qorán, 17, 21 sq., 40, 83, 210; — mamite, 36, 39 ss. Vost aussi ta'itil exemplification (amtivil) de l'etre,

182.

existentialisme, 58 aq., 66, 71, 73, 227 aq.

existentialité, voir manyadiya. existentiateur (l') de l'exister, 76. Face divine des êtres (mont de la), 143 sq., 184, 202, 206 ; l'Intelligence comme Face des Quatorne Très-Puts, 214 sq.

Fudl (Fazl) ibn Mahmid Fâraî, 217 fâ il, l'Agent opérant, 211; fa diya, état acuf de l'agent, 150 sq

falåsifa, les philosophes, 22.

falsafat tlábiya (philosophie divine, mětaphysique), 13.

Fârâhî, 12, 57, 190, 224

Fâre, 15

fast mantiqi, dissérence logique, 189; - ushiqiqi (d. par dérivation), 189 Fátihat, la I<sup>re</sup> sourate du Qorán, 23.

Fisana al-Zahra, la fille du Prophète, 182, 183, 206, 217, 218.

Fendereski (Mîr Abû'l-Qâsım), 12 sq., 168

Fenelou, 61.

fi'l, l'Agar divin, le faire être, demeurant comme tel au-delà de l'être, 77 sq., 187, 210, 217, 223; nom unique pour la triade marbi at, tradat, thâ', 77, 199, 214 sq. Voir aussi Amr fi'li

Ji Bya, l'être-en acte de la virtualité comme telle, consistant dans cette

virtualite meme, 119, 202.

forme (la) intelligible, objet direct de la connaissance, ros aq.; la forme intelligee ou forme d'intellection est es ipse forme intellective, 141 aq., 203 aq., 205; a une seule et meme existence. en soi, comme objet d'intellection et pour le sujet qui intellige, 141 aq., 205; la forme de perception (rûret surd. kiya). 203, ne fait qu'un avec le sujet qui la perçoit, 141 aq. Voir aussi utiliànd.

formes dérivées, en grammaire arabe, 189, 192; momen agents, 106, 114 formes sensibles, imaginatives, intel ligibles, 141

Franck (Schastran), 210

Gabriel (ange), 151, 153, 198, 215 gente et différence, 99, 119, 194 INDEX 24t

gharib (plut gborabā'), l'Expantic, l'Etranger en ce monde, 151 sq. ghaybat, voir Occultation. Gilson (Et ), 18 as., 63, 64 as., 174, gnose islamique, 74; - shi ite, 75 sq Vour infân-esbé î gnoscologie, 57, 70, 205, 223 sq., et prophétologie, 39, 74, 170 sq., 176, 179. gnostiques, 89. Voir orafa. Gobineau, 9 sq. Goldziber (I.), 220. Golshan-e Ráz, la «Roseraie du Mystère », poème mystique en petsan de Mahmôd Shabestári, 187, 231. Gorgân, 191 Graf (Georg), 209. grammatriens arabes, 100.

Hádî Hosaynî (Mob.), 38 Ha'erî ("Abdol-Hosayn), 52.

baqıqat, plur baqa ıq, la réalité, 84; la connaissance comme realite, 147, 207, essence, Vraic Réalité, gnose, 63; — vétité spiri tuelle, gnostique, 20, 178; — aza- $E_{ij}a$  (prééternelle), 207 ; — (cycle de la baqiqat), 231 ; b. al-baqa'iq, essence des essences, matiéte spirituelle commune à l'incréé et au créé, 229 ; — al-wojûd, l'essence de l'être, 161 Vois être (l') , les bagà 19, réalités suprasensibles, les Vraics Réalités, 175, 184, 207; b. mota 'anula, les réalités archétypi ques primordiales,  $t47 = kcs \hbar$ . des Quatorze Très Purs, 217; ilm-e b., la gnose des Vraies Réahréa, 201.

Haqiqat mohammadiya, la Réalité prophétique éternelle, Logos mohammadien, 21 sq., 74, 77 sq., 180, 187, 220, 223, 228, 230; son double aspect (exoterique et ésotérique), 178 sq., 220 sq.; Norn divin suprême, 230; comme Premier Emané, Lumière des Lumières, Impératif activé, Plérôme des Quatotze Très Purs, 212, 214 sq., 232. Voit aussi Ame maf âll; — toutes les choses sont composées de ses irradiations, 199 Haqq, le grec to m, 64; — « ce qui fait être », 180; al-Haqq al-makblüq bibi, l'Etre Divin dont est créée la création, 69, 89, 130, 175, 181, 199. Voir aussi Nafas al Rabmân. Harakat jawbariya, mouvement intrasubstantiel, transsubstantiel, 17, 33, 69, 157, 178, 226.

Hasan ibn 'Alî, deuxième Imâm,

Hasan al 'Askarî, onzième lmâm, 21, 214, 215

Hâshsyas (al-) al-quaima, œuvie de Jalâl Dawwânî, 106, 191 sq

basi, bastan (le verbe être en persan), 61 sq., 103, 189 sq. Vott aussi être (l').

Hawashi al Matáli', œuvre de Sharif Jorjani, 106, 191

hayākul, tes « temples » : des êttes non nécessaires, andavidus, quid-dités, 89, 129, 145 ; — h. al Nûr (les Temples de la Lumière), œuvre de Sohravardî, 191, 194 ; — h. al Tarbid, les XIV Très-Purs, les XIV Temples, 217.

Haydar Amoli, 23, 34, 38, 50, 170, 173, 177, 221, 229

Haydar Khwansarî (Molla), 26. Hayy ibn Yaqçan (Récit de), 178

héccésté, 86, 195, h. éternelles, voir

Hedayat (Reza Qoli Khan), 167 begemunikan (l'), 176.

Herdegget (M.), 66, 174. Herbert (Thomas), 16, 169.

Hermès, 225.

hiérarchie des êtres, 163 sq.

hierohistoire, 74.

bikáyat, imitahon, « histoire », 69, 87, 130, 182, 199

bikmat, philosophie; — tlähiya, sagesse divine, theosophia, 16 sq, 176, 200 sq., 224, — tibraqiya ou mashriqiya, theosophie « orientale » de Sohravardî, 19; — rabbāniya, sagesse « théosophale »,

Hikmat al-Ishráq (Kstáb), ceuvie de Sohravardí, 19, 40 sq., 67, 168, 171, 174, 187, 189, 195, 203

Hogat. Voir Temoin.

bokamā, les philosophes grees, 14; — slātiyāt, les Sages de Dieu, les théosophes, rét, 219, — rstrā-qiyāt, les théosophes « orientaux », 171. Voir Orient, oriental

Homme (P) Parfait, 179, 225 Homo Maximus (Insân Kabîr), 210.

Horr (al-) al-'Amilî (Moh. ibn Hasan), 167.

Horten (Max), 167

Hosayn ibn 'Ali, trousième Imâm, 182, 183.

Hosaya Nûrî (Mîrzâ), 167

ibdâ', l'Instauration primotérale, 77, 199, 200, 214, 217, Dás al Ibdâ', le Plérôme, 200. Voir auss: Instauration (l')

Iblis, 219.

Ibn 'Arzbî (Mohyiddin), 20, 64, 67, 69, 78, 175, 182, 186, 195 sq., 225, 229.

Ibn Bâbuyeh (Shayah Sadûq), 72, 151,152,153 sq., 199, 216; (K. al-I nqâdât), 151 sq., 153, 216, 218, 223, 229, 231; (K. al-Tambid), 152,218.

Ibrahîm (Mîrză), £.s de Mollâ Sadra, 26, 42.

Ibrâhîm Zenjanî (Mîrzâ), 32 Idées platoniciennes, 84, 181, 195 *fjád*, l'existentiation, 214 Ikhwân al Safâ, 26

Ikhwan aj Safa, 26.

Tillyan, 152, 221

ilm bodůrî, tshråqî, 19, 70. Volt présentielle, « orientale » (connaissance); — iûrî, représentative, 70, 103.

imaginalis (mundus), 'álam al-mithál, 18, 176, 213, 230; (hentièrec climat), 218.

imagination (I) comme (sculté spirituelle, 18, 205 imaginative (la perception), 67, 70, 143, 213; n'est pas l'imaginatic, 205.

imaginatives (formes), 141

Imago Det, projetée dans les Essences

sépatées, 164, 21 g, 230.

Imâm (l'), comme 'alim, 190; — comme Face divine, 202, — comme Témoin de Dieu (son double témoignage), 7; sq., 203 sq ;(connaissance de soret connaissance de l'Imâm), 7; sq., 204, 231; — intérieur, 76, 203, 204, 231 Le douzième Imâm, l'Imâm caché, 21, 22, 74, 179, 221; identifié avec le Paraclet, 229.

Imam QoF-Khan 15

Imâmat, 20, 34, 74, 178 sq., 219, 220 sq

lmámites, 220.

imâmologie shî'îte, 20 sq., 39, 57, 74, 75, 182, 193, 209, 216, 230; — (intériorisation), 203, 204, 208, 228; — et cosmogonie, 183, 185, 187; — et métophysique de la présence testimoniale, 231; — et ontologie, 183, 187, 190.

Imáms (les douze), 14, 16, 22, 73 ss., 131, 206, 216, 217, 223, 231; leurs akhbár, 26; — leur doctrine spirituelle, 177; — leurs connaissances de l'ésotérique, 50, l'Esprit Saint est avec eux, 134; leur fonction cosmogonique, 183, 185; — comme Témoins de Dieu, 57, 75, 204, 231; — Témoins homologués aux Anges pour la Science divine, 75 sq., 204; Trésoriers et Trésors de la Science divine (comme etant a la fois sujets connaissants et la connaissance même), 204, 208 sq., 230

imân, la foi, 82 ; — au sens vrai, équivant à hikmal, 200 sq.

imperatif (l'être à l'), le KN (esto '), 153, 163, 223, 242.

Impératif (P) divin, le fi'l, 148 sq., 153, 164, 180, 210, 211, 216. Voir aussi Amr, fi'l, Esprit-Saint, Haqiqat mobammadiya.

incurration (bolds), 144.

Inde, 13

individu (l'), individuel (l'), 55, 68,

97

individualité, 70, 97, 209; Individualités intellectives de himière, 208, 211. Voit sussi Kalimât tâmmât

individuation de l'être, posée de par soi-même, 86, 97, 127, 128, 134. Voit aussi être.

individuelles (trois modes des existences), 120 sq; — comme « versets » du Livre de Dieu, 210.

infini en acte (impossibilité de l'),

inquietude (l') de l'être, 69, aa6. Voir

ması barakat şawbarîya.

Instaurateur (l') de l'être, (sê'si), 104, 117, 163; — est tel de par son sete même d'exister, 143, son existence est constitutive de celle de

l'instauré, 126

Instauration (l') créatrice : a essentiellement pour objet (maj'éé) l'existence, non pas la quiddité, sinon per acident, 69, 108, 117, 125 ss., 131, 143 ; ~ les termes pâ'il et maj él, 134 sq., 162, 200, — leur rapport se situe su nivem des existences, non des quiddités, 129 ss., 143 sq., — c'est un rapport de perfection et déficience, 134; — comme modalisation du Principe en ses propres modalités, 134 sq., 145.

Instauré (l') : son existence est inseparable de celle de son existentiateut, 144; — (le Premier), Maj ill annual, Protoktistos, 129. Voir aussi

Intelligence (la I'')

intellect soquis, intellect en acse ( and mostafad, intellectus adeptus, accommodatus), 163, 224, 229, 231; — homologué à l'Esprit de la foi, 154; — 'aql moktasab chez les Ismséliens, 224; — contemplatif ('aql nayari), 224; — intellectus materialis ('aql hayáláni), intellect en puissance, 154.

Intelligence (l'), 60, 130; - aen degrés homologués à ceux de

l'Esprit, 224 sq

Intelligence (la I<sup>re</sup>), 76 sq., 178; -Premier Etre instauré, Protok/tules, 129, 151, 197; \* #0 centre do Tout w, 155, 225; - Intelligence de l'univers, 178, 218 sq. ; - pes tross acres de contemplation, 190 sq ; — comme degré de la Parole on Verbe divin, 211: — différence entre la conception des philosophes et celle des thécaophes shi'ites, 213 st.; — comme Amr fi'll, ou comme Amr maf'ûll (you ces mots), 223 z - comme Amr et 67 chez Molla Sadra, 214, comme Esprit-agint, 225; comme l'Esprit ou la Face des Quatorre Très Purs ou de la Hagigat mobammadiya (voir ces mous), 214 sq ; — comme identique à la Lumiere mohammadienne, 213; comme simple, 207; — comme dyadique, 207; — le Sábig, dans a conception simaélienne, 200.

Intelligence (la II<sup>e</sup>), vor

Interligence (l') agente ( Aql fa''âl), Esprit-mint, Ange Gabriel, 65, 71, 74, 77 aq., 81, 154, 175, 225, 229, 231, 232; — (la conjonction de l'homme avec l'Intelligence agente), 164, 230 as. — comme nir, transconscience, 224 aq.

Intelligences archangeliques, chérubiriques, hiérarchiques, 68, 120, 139, 132, 187, 190 aq., 200, 200, 230; — (théorie avicematenne de leur procession), 190 aq., 202; — Intelligences agentes, 163 aq.; en quel sens elles sont le 'âlam al-Amr ou le 'âlam al Khalq (voit ces mots), 211; — Verbes parfaits, 208 aq. Voir Kalimát támmát; matières subtiles de lumière, 221; — leur pérennité, 222.

intelligibles premiers, 130; -

seconds, 87

intensification et affaiblimement de Pêtre, 123, 134. intitulations conceptue les ('antânât), 69, 91 sq., 130, 199.

Igân, certitude personnelle, 14.

*irfan-e shi î*, gnose shi ite, theosophie mystique, 14, 20, 26, 40, 81, 161, 200, 231

trâdat, l'acte de volition, 77, 211, 214. Voir aussi fi l.

\*Isâ ibn Maryam (Christ), Verbe et Esprit de Dicu, 149, 172

Ishrâq, 201, 207; turiqui Abl al-Ishrâq, 201; (métaphysique de PL), 192 sq Voir Orient, ociental Ishrâqi (école et doctrine), 12 sq.,

19 sq., 34, 41.
Irbrāqēyūs, les philosophes de la
Lumière, disciples de Sohravardī,
70, 72, 92, 150, 192, 197, 225;
(spiritualité des), 23, 171, 176 aq.
Voir Orient, oriental.

Islam légalitaire, 48.

smaelicane (gnose), 20, 172; --(cosmogonie, métaphysique), 57, 61, 63, 64, 180, 200, 209, 222, 224, 227

ismaélisme, 22.

Isma'îl Ispahânî (Mollâ), 30, 32, 33, 47, 48 sq., 50 sq., 173, 188 ; Glose traduite, 201.

Ispahan, 12, 32 ; école d'Ispahan, 16. utibad, unification, fusion unitave (leconcept de), 222 ; — de *'âqil* et *ma'qûl* (du sujet qui intellige et de l'objet intellige), 10, 17 sq., 46, 70 sq., 84, 142 aq., 203, 204, 207, 208 sq., 229, 231 ; — do sujet et de Pobjet de la perception, 37; chez Shaykh Ahmad Ahsâ'î, 181 , — de få'd et maf kl (sujet opérant et l chose opérée), 207; — comme union sui generis de l'existence avec. la quiddité, 68, 107, 114, 116 ag., 123, 189, 196 sq ; - le rapport des êtres avec l'Etre Divin n'est pas *utihād*, 144 sq.

Jábarsá (la cité mystique de), 203, 218 Jabarût, le monde des pures Intelligences, 18, 175 Jáberi Náini (Moh. Báqut), 26 Jabir Joh 'Abdillah Ansári, 214, 217. Jaifar Kashfi, 197. Jaifar al Sadiri, siri ème Imám, 20, 40.

Ja'fat al-Sadiq, six.ème Imâm, 20, 49, 151, 152, 208, 214 sq., 219, 223; le K. Mithâb al-sbari'at qui lus est attribué, 172.

Jaláli Nilini (Sayyed Moh. Rezá), 160.

Jāmî ("Abdoerahmān), 53 sq., 186 Jazā'erī Shoshtarī (Szyyed Ni'matollah), 27

Joschimites, 22, 229

Jonayd, 183, 220. Jorgáni (Sayyed Sharif), 106, 191.

lowarni (luwarni), 207.

jugement prédicatif (ce que postule le), 95, 116 ; — de nécessité essentielle, 92 ; — préciernelle, 92

Kahak, 14, 18, 23 Kalâm, théologie scolastique, 22,

katām, la putole (en quel sens elle subsiste par le sujet pariant), 149, 212 sq.; — najsi (résidant dans l'âme), 207

Kalâm Allâb, la Parole, le Verbe de Dieu a son rapport avec le Livre de Dieu est analogue an rapport de l'Impératif et de l'Acte, 148 ss., 210, 212 sq.; — comme Qorân et comme forgân, 149.

Kalımât tâmmât, les Patoles parfaites, les Verbes divins parfaits, 148, 208 sq., 210; — (les Espritssaints), 228; — (les Imams), 230.

Kant, 18, 66.

Kâsnânî (Kamiloddîn 'Abdorrazzâq), 44, 186.

Kāshānî (Mozaffar Hosayn), 29.

Kbalq, le créaturel, ce qui est faitêtre, 180; — corps de l'univers, 200; — avènement temporel, 151. Voir 'àlam al-Kbalq

Khâtim al Anbiyâ', 21. Voir Sceau des prophètes.

Khayyêt (al.), 206

Khosrow-Shâhî (Shamsoddin), 29. Khothat al-Bayán, 181 INDEX 245

Klawansari (Muh.), 167 Kietkegaard, 73 Kındî (al-), 197. Kolaynî (Abû Ja'far Moh ibn Ya'qub), 16, 20, 22, 26, 30, 38, 168, 170, 173, 176, 179, 190, 203, 208, 216, 223 Komzyl ibn Ziyad, 154 sq., 223, Koyré (A.), 210. Kraus (Paul), 213, 226.

là-bi shart, là-bi-shartiyat, état inconditionné de la quiddité en soi, 186, 201 sq. Voir aussi bi là shart. Lahîji (Mollá 'Abdorrazzâg Moh Fayyaz), 26, 35, 51 sq., 171, 218. Lahîjî (Shamsoddîn Mohammad), 187, 241 Lâhijî Qommî (Mollá Hasan), 26. lablit, 175. aîcisation, 17, 73 Langarûdî (Mollâ Moh. Ja'far), 32, Lowh (al.) al-karim, al-Lowh almahfüz, (Tabula secreta), 83, 84, 150 ; — Ame du monde, 178, 219 ; Arne de la Haqiqat mohammadiya, 213. Leibniz, 73. hen (être dans le), 120 sg. littéralisme, 13. Littré, 60, 62. Laber munde, 210

Livre (le) de Dieu : Livre de Dieu et Parole de Dieu, 148 ss.; mots comme degrés du L. de D., 211 ; - comme monde créaturel, zto; Livre de Dieu et Livres de Dieu, 211. Layre tévélé (phéno mène du), 17, 20 sq., 210 ; -- le Livre comme Parole objectivée, 210, 212 9q

lumiere, 25, 122, - comme Ishraq, Voir « orientale » (Présence) ; comme acte d'être, lumière de l'être, 69, 89, 102, 119; — comme L. de l'Etre Réel (Hugg), 161, les êtres de pure l'amière, 164. Voir Esprits-saints, Intelligences.

Lamière des Lumières, 77, 78, 88, 102, 140, 145; — comme Hadigat mohammadiya, Amr maf'ull (vois ces mots), 212, 223, 230, 232, 233, Lumsere mohammadienne, réalité migiale, identifiée à l'Intelligence, ISI, ES2, 213, 214, 217; des Quatorze Très-Purs, 182, 214. Lumière du soleil (analogie), 130. lumières colorées symboliques des quatre colonnes du « Trône », suprasensibles céles-218 8q. : tielles (anvār bātņuiya, malakūtīya),

luminaises (astres), 163, 164.

Mabda et Ma'âa, comme cycle de Pêtre, 218, 229, 230 sq Mac Carthy (Richard J.), 207 macrocosme, 210 Madrasa Khân, 15. Mafâtib al-ghayb (les Clefs du mystère divin), 208. Voir Kahmôt tâmmât. maf ül. maf blåt, ce qui est fait-êtte, 211, 214, 223. Mahdavi (Yahya), 195. Mahdî Mâzanderânî (Shaykh), 32 Mahmúd Qommi (Mîrzî), 12. Maitreya, 22 Mailisî (Mohammad Băgir), 26, 172. maj fil, voir Instauration, Instauté. Malakût (le monde angélique des Ames), 18, 81, 82, 153; - sens et emploi du mot, 175 sq ; — # inférieur et m. céleste, 83, 177 sq. ma lúliya, la situation de l'être causé, ma lum, l'objet de la connaissance

(l'existant comme tel), 123 ; ma'llmiya (le fait de constituer l'objet de la connaissance), 103 sq. Manifestation (zobůr, zobůrůt),

144 84 , 197.

manágil, les « dergeures » comme états de la chose en elle-même, 211

*ma'qûl* (objet de l'intellection), 10 ; ma quiliya (état de ce qui est objet d'interection), 141 sq., 201. Voit forme d'intellection, ittibad.

*martaba*, degré, qualification, comme

état de la chose par rapport au Principe, 211 masdar (nom verbal), 87. Masha'ır (le Kıtab al-), 16, 19, 21. Voje Sadrá Shîrázî. maib'ar (le mot), 41 ss., 85, 181 Mash'ar (al-) al-barôm, 43 sq mashi at, la Volonté divine fonciere, 77, 211, 214, 217, 232, 233 mashriq, mashriqî, mashriqîya, vost Isbråq, Hikmat al Isbråq, « coucutale » philosophic. Masih ( = Christos), 149, 209. Materia prima, 68, 119, 198, 202 ; *altema* (matière des Eléments), 164, 164, 229, matière et forme, 131, 184 sq. manère « spirituelle », voir *bagiqui* al-bagá 19, Nafas al-Rabmán, manyūd, l'étant, l'existant, 84, 102 sq., 212; — (emploi du mot), 190. manjūdīya, manjūdīyat, le fait d'être existant, la réalité de l'être en acte, Pennstentialité, 92 sq., 136, 196; — des choses, 95 sq., 105 sq.; du corps, 122 ; — de l'être, de l'acte d'exuster, 19, 91 as., 91 aq., 103, 105, 106, 110; de l'Etre Nécesmire, 129; - de l'homme, 93. Mawlawî (Mîrzâ Moh. Hasan), 38 maşbar, plur. maşâbir, formes épiphaniques, 22, 146, 161, 198, 216, 220 BQ. mediation angétique, - imámique, Meshkát (Sayyed Mohammad), 169. métaphysique péripatéticienne, 69 ; — traditionnelle, 18, 73 ; — de la Presence, du temorgoage (voir ces mauta), ±86. Michael (ange), 151, 153, 198, 215,

marrocosme, 210.

Mihráh 'Arif Gîláni (Mollá), 188

34, 36 aq., 168, 217.

phète, 152, 218.

Mîr Dâmâd, 12, 19, 26, 19, 30, 33,

Mi râi, l'assomption oéleste du Pro-

Mobda' (al-) al-annal, l'Instauré migial (dans l'Ismaélisme), 200. Voit

suss. Intelligence (la  $I^{\infty}$ ). Mobdi', le Principe, comme hyperonsion, Super-êtte, 61 sq., 64, 68, 180 sq., 200. Môbed Sháh, 168. Mofid (Shaykh), 152, 219 sq. Mohaddeth (Mîr Jalâloddîn Hosayn), 171. Mohammad le prophete, 151, 153, 178, 182, 201, 206, 211, 214, 216, 217. 218 ; - et l'Imâm, créés comme deux esprita d'une seule et même lumière, 152. Voir prophète et lmåm. Mohammad Bager, cinquième lmäm, 213 Mohammad Karim Khân Kermâtû, Mohammad al-Mahdi, votr Imâm (le douzieme). Mohammad Wali Mîrzê, 39. Mobagyiq al-bagá'iq (l'Essentiateut des Essences), 144, 147. Mohaen Fayz Kêshênî, 15, 26 aq., 29, 38, 169, 218. *momkin, momkināt,* les êties nonnécessaires par eux-mêmes, 93, 104, 146 84, 101 monades (les) de l'être, 134, 161. monadotogie, 182. monde, vou *'âlam*. monisme existentiel » (pseudo), 69 **2**4., 196 Monzavî ("Alî-Naqî), 36. mosbàbada, perception intutive, 126. Vost zussi présentielle, « orien tale » (connaissance, vision). Mostafavi (Hasan), 173. Motakallimia, théologiena scolsatiques, 150, 161. Mo'tazilisme, Mo'tazilites, 145, 148, 150, 206, 220. mouvement (le), 157. Voir 2019 berakat jawbariya Mordalifa, 43 Músa Kázem, septiéme Imám, 183. Nader (A.bert N.), 206. Nafas al-Robmân, al-Nafas al-Rab-

mání, 68, 89, 130, 229.

Naficy (52'id), 168 Nabj al Balâgha (cit. d'un prône du premier Imâm sur la mort), 158 sq., 226. Naraqi (Mollâ Mahdî), 42. Nåsir-e Khosraw, 213. Nasiroddin Tüsî, 29, 108, 191, 192. Nasr (Seyyed Hosseln), 30, 38, 167, **r68, r69,** 170. noture communes (tobi'at mosbiarika), 97, 186. Voir auss, quiddité. Nature (la), 69, 150, 155, 156 sq. 219; — humaine, comme un entre-deux, 226; - Parfaite (notion hermétiste de la), 225. Natures ou Qualités élémentaires, 129, 156, 157, 198, 226; -- N. et Pormes de l'univers sidéral, 163, 229 ; — universelles, 129. neant, non êtte, négativité, 72, 135 84., 141, 146, 162. nécessité d'essence (dbâtîya), 104 ; ~ précternelle (*azaliya*), 104. néoplatoricies de la Perse islamique, 20. noéros et noélos, 205 Nom (le) divin suprême, 230. Voir Haqiqut mobammadiya. nombres (les), 70, 124. notification, 86 sq Nía (le) et le Calame, 187, 215. nor espabbad (chez Sohravardi), 176 Núrodďin Molt. ibn Sháh Mortazá Káshání, 26. occultation, absence (gbaybat), L4t;

odudouzième Imam, 21, 22.

olibiya, comme qualification de
l'Agir divin, 230.

Omm al Katâb (l'archétype, la

« mère » du Livre), 148, 206, 210;

— (traité ismachen portant oc

titre), 182

ontologie, 65 sq., 71.

opérations divines, 160, 161, 201.

mafà, les philosophes gnostiques,

théosophes mystiques, 14, 20, 23,

154, 172, 175, 202, 224.

« Otient » et « otiental », sens de ces

mots chez Sohravardi, 192; — selon Shaykh Ahmad Ahsâ'î, 201; — l'Orient au sens vrai (al-mashriq al-haqiqi), 201; — l'Orient de l'être, 201; — de l'Intelligence, 201

« orientale » (connaissance), 'ilm isbrāqī, 19, 70, 187; — doctrine de base (masbrigīya), 146, 147, 206 sq., démonstration, 135, 201; — philosophie, chez Sohravardī, 169, — présence (bodûr isbrāqī), 67, 109, 192; tradition, 56; — masbriqīya, parce que venant de l'Isbrāq, 207. Voit aussi Isbrāqī (école), Hikmas al-Isbrāq. Presence

onsta (le mot grec), essence, 64.

Paraclet, 74, 174, 229. Parménide, 58. Parole de Dieu, voir Kalâm Allah. parousie de l'Imam caché, 21, 22, 74 perfection, rod, 120, 139, 161 aq. péripatétisme, péripatéticiens, (g. 46, 92, 96, 124, 125, 186, 193, 195, phénomenologie, 18. philosophes grees, 14; — juifs, 17; - de la Nature, 160 sq. philosophie islamique, 9 : — prophétique, 25, 64 sq , 73 78, 170; et expérience mystique, 12, 15, 64 sq.; — et Révélation divine, 25; et soufisme, 176 sq.; spiritualité shí' itc, 204 ; -- et théologie, 17. Pines (S.), 213. Platon, platoniciens, platonisme, 63, rBr, 197, 223. pnevmatologie shi'ite, 223, 224. Porphyre, 203 postériorate (la), 103, 104, 120, 123, 132, 162. potentialité, 187 predicables (les ciaq), 195. prédicaments (les d.x), 110, 131. préexistence des âmes (стоуинсе shi'ite en la), 72, 151 sq , 153, 217 présence (la notion de), bodûr, bozûr, 57, 59, 70, 72, 187; Comme existence, comme présence à soi-meme, 19, 141, 193, 202 sq., 207, 228; — illuminative ou « orientale », 67, 109; — (conditions), 72, 203 sq.; — la Présence divine à soi même est la présence de toutes choses, 147, 207; — métaphysique de la présence testimoniale (sloshéd du sháted), 75, 204, 228, 231; métaph, de la présence et imâmo 2000, 75, 203 sq., 228

présentielle (connaissance), 'ilm biddiri, 19, 70, 187; — (vision),

sbabûd bodûrî, 98.

présupposition nécessaire (règle de la), 96, 112, 113 aq., 118, 136

Principe (le), voir Mobde', — Emanateur, 181. Voir Emanatrice (Source); — de l'être, 76; — dea principes, 83, 84.

procession de l'être (ordre de la), 76 sq.

Proclus, 205

prophete, prophètes, 71, 74, 153, 154, 171, 212 sq., 216, 224, 231; — (création des), 184; — p. et Imâm (leut coorigine préexistentielle), 219, 230.

prophétie (mbmmat), 20, 178; législatrice, 21, 179, 221; ésotérique (m. bôtimî)m), 21, 179, — et Imâmat (leur coorigine préexistentielle), 219, 221 sq.

prophétologie shi' itz, 20 as., 39, 74, 84, 176, 179, 216, 224, 240.

Protektistes, 76. Voir Intelligence (la

puissance diviné, comme essence de la puissance, 147 sq.

Pythagore, pythagoraciens, 33, 70.

qâb gensayn (Qorlin 53:9), 233.
Qawâmoddîn Ahmad, fils de Mollâ
Sadrâ, 26.

Quyyim bi'l Qurân (le « Mainteneur du Livre »), 21

Qázi (Qádi) Sa'id Qommi, 27, 171, 218.

Qazvînî (Mollâ Aghâ-ye), 32, 35

Qiyamat kobra, la Résurrection majeure, Q. segbra, la R. mineure, 210, 226, 232.

Qomm, 10, 14.

Qomshahî (Aghā Moh. Rezā), 32, 39. Qorân (le), à la fois Parole et Livre de Dieu, 211; — différence avec les autres Livres de Dieu, 211 sq; (la vraie a ience du, 24 sq; Qoran et forpin, 149, 213; — verset de la Lumière (24:35), 35. Voir aussi Livre de Dieu

Qotboddir Kari, 191. Qotboddir Shirizi, 40. qualification, 88.

qualitative (intensification), 101. qualité (catégorie de la), 110. quantitatives (grandeurs), 93-101

Quatorze Très-Purs (le plétôme des), Chabérdeb Ma sûm, 22, 25, 77, 179, 182, 183, 218, 232; — (existence plétômatique et fonction cosmogonique des), 184, 185, 214 mp. 217, 219; — comme Face de Dieu, 206. Les XIV Lumières archangéliques supérieures, 187. Les XIV Temples du tambid, 217. Voir aussi Hagique mobammadiya, 1m2mologie, Im2ms.

Quête (la) éternelle, 233. quad (la question), 132 sq

quiddité (mábiyat), quiddités (sens du problème, le règne des), 55, q. de l'être, 86 aq.; q. et existence, l'existence est la quiddité ellemême costante, la quiddité étant une avec son acte d'exister, 5%, 96, 98 aq., 108, 111, 116, 121 ; — les quaddites, 63, 103, 123; — ne sont pas les rédités primaires, la rédité an sens vrai, 122, 134, 142 50 ( comme A'yan thâbita (voir ce mot), 101 39-1 comme abstraction, 18, 68, 78, 129 sq , 144; — univeraelles, 87, 89 ; -- en quel sens la q. est predicat de l'existence, 67 sq., 89, 146, 192 ; — antérieure à l'existence (dans l'ordre conceptuel), 68, 117, 192 ; — attribut de aon propre acte d'exister, 202 ; les INDEX 249

trois états de la quiddité, 185 sq. ; la quiddité en soi, 95, 116 sq., 135 Sq., 182, 202; ni existante ni non existante, 96, 97 ; — comme une sorte d'existence sus gineris, 108, 120 ag., 186; - comme virtualité pure, 118 sq.; - n'est ellemême que per accidens l'objet de l'Instautation créatrice, 125, 126, 127, 128 ; - n'est pas la raison de l'individuation, 128; — n'est pas le réceptacle de l'exister, 106 sq. ; comme accident advenant à un exister unique (pour certains soufis), 96, 186; — comme dimension d'ombre, 183 Voit aussi essence (métaphysique de l'), être, exister

Qûshjî (Mol.â Alî), ror sq.

Radioddin 'Ali ibn Tāwūs, 172. Rafi'ā Nā'ınî (Mîrzā), 26. Rajah 'Alî (Mollā), 171. Rajah Borsî, 225 Rāzī (Abû'l-Qasim 'Omar, Khatīb), 193 Rāzī (Fakhroddin Moh. ibn 'Omar,

Khatib), 113, 193.

Râzî Mâzanderânî (Mîrzâ Sayyed),

téalité, 91 ss. Voir aussi bagique règne du « Pils », 229, de l'Esprit, 229.

relation (catégorie de la), 130 sq.; ~ comme quiddité, 97 sq., 200.

Résorrection, 18, 35, 156; — (philosophie de la), 18, 72, 174, 226, 232; (ph. et alchimie de la), 218. Voir zussi *Ovyâmat* 

Révélation quantique, 24 sq. Voir ausai Livre de Dieu, Qorân. Richard de Saint-Victor, 61.

Subzavárí (Mollá Hádí), 27, 33, 35, 36, 39, 173

Sadrā Shitāxī (Sadroddīn Mohammad, Moltā), biographie, 10 sa.; sun autocritique plukeophique, 46, 122; l'inspiration sutvenue en Jomana I 1037 h., 10, 70, 141, 203, 224, — bibliographic de ses cenvites, 28-42 ; - le K. al-asfâr al-arba's (les Quatre Voyages spirituels), 10, 13, 169, 226, cit. 18 sq. ; — le K. Asrár al-Ayât (Les secrets des versets gotâniques), 29, cit. 208, 209 sq., 211 sq.; le Kal-Hikmat al-'arsbîya (Livte de la Théosophie du Trone), 30, 173, 226 ; — le K. Kasr asnâm al jábi liya (Demolition des idoles de l'ignorance), 23, 34 sq., 176 ; — le Kıtab al Marba tr, 36, 42 38., 47 54, - la R. See Arl (les Trois Sources), 23, 38, 167; — le Tafsir, (6, 35 sq., 39 sq.; comment. sur Avicenne, sur Sohravardi, 40 sq., 193; sur les Osûl mina'l. Kaff de Kolaynî, 38 sq., 46, 168, 170, 176, 177, 203, cit., 25, 171, 100, 208, 223, 224, 226.

Safà Ispahânî (Mîrzâ), 32. safavide (Renaissance), 12, 23, 67. Saffàr Oommî, 151, 215.

Saitar Oommi, 151, 215. Sait Iº (Shah), 16

Sahâlî (Mollâ Nızâmoddîn ibn Mollâ

Qotboddîn), 38. Sa'îd îbn Johayr, 153, 222 Sajjadî (Sayyed Ja'fat), 168 Sâlîh Mâzanderânî (Mollâ), 26.

Samī'i (Kayvān), 187.

Saoshyant, 12

Sagira (le jardin d'al ), 214.

Sarakhshî (Ahmad ibn Tayyib), 197. Sarkâr-Aghâ (Shaykh Abû'l-Qásım

Ebrahîmî), 225

Scesu des prophètes (Khâtim al-Anbryà'), Scesu de la prophètic, 178, 216, 220 sq.

Seeau de la walâyar gênérale (le premier Imâm), — Sceau de la walâyar mohammadienne (le douzième

Imam), 22, 179, 220 sq.

Science divine, identique en Dieu à son acte d'exister, 147; — est omniscience, 147; — les Intelligences comme médiatrices de la), 204, 208 aq. , (les Douze Imâma comme médiateurs, à la fois Trésoriers et Tresors de la), 204, 208 aq., 330.

sciences de la divination mystique ( olian al-mokáshafa), 209 ; — théosophiques (*magaddasa ilahiya*), 14. Scolastique latine, 17, 56, 58, 224. second (l'être et les êtres en), thawání, Sejestânî (Abû Ya'qûb), 61, 173, 228. Semnání (\*Alaoddaw.eh), 76, 186. sens spirituel, sens caché, sens vrai, 17, 20 St., 50, 83, 210 sq. Séraphie. (ange), 153, 198, 215, 219. Seth, fils et Imam d'Adam, 21, 179, Shabestarî (Mahmûd), 186, 187, 231. Shabestari (Molla Mashbad), 10. Shahabadi (Mirza Moh. 'Ali), 32. Shahabî ("Alî Akber), 168. shábid, vou Témoin. Sbabid-e tbání (Shaykh Zaynol-'Abidîn 'Alî), 42. Shahidi, (Aghā Bororg Mashhadi), ξZ. Shamsa Gilânî (Mollâ), 26, 29, 36, sbart at, la Los divine, reagion littérale, 20, t 78. Voir aussi tanyil Shâyegân (Daryush), 169. shaykhisme, école shaykhic, 27, 47 sq., 61, 76, 209. shi'isme duodécimain, imamisme, o. 13, 16, 20 sq , 22 sq , 73 ; - spiritualite shi'ite, le shi'isme comme teriqui, 25 8q., 177, 231; théologie, z19 sq.; shî'isme et philosophic, 25 sq., 170, 176; — et soufisme, 34, 50, 176 sq. Shîrâz, 11 ; — (école de), 16. Shîtazi (Sadroddın Moh. Dashtakî), 42, 113, 125, 193 84, 197 Shîtâzi (Sayyed Ghiyathoddîn Mansôt ibn Sadroddîn Moh.), 193 sq. Shîtazî (Mon. 1bn Ghiyathoddîn Mansür), 194 Strat (C.), 169. 1877, transconscience, 43 sq., 224 sq. Sofyan al-Thawri, 215. Sohravurdî (Shihâboddin Yahyâ), Shaykh al-Ishraq, 12 sq., 16, 19, 26, 40 99., 46, 57, 64, 67, 168, 176,

189, 192 84., 194, 195, 197, 201, 202 54 , 225, 226 Soleil zu sens vrai (al-shams al-baqiqi). 201; de la Vérité, de la Vraie Réalité, 122, 145, 161 Soulis, soufisme, 22, 23, 25, 34, 69 sq., 82, 85, 96, 123, 150 sq., 170 sq., 176 sq. spatialité, 103. aptritualisme, 73.; — sptrituels, 210. Stoiciens, 125, 197. structurale (methode), 18. Suzrez (F.), 18, 65 substance (catégorie de la), 110 , — (mode d'existence de la), 100, 111, 130, 141-134; Substances sépařées, 132. substrats, 111, 120 ss. Sunna (au sens shî'ite), 177 sunnisme, 177 surhamanité (des prophètes et des lmams), 226. symboles (romkz), 14, 19, 23, 178; et ligure (majār), 184. symbolisme de l'arche de Noé, 230 ; — de l'enere, du Calame, de decritute cosmique, 178, 180; du Feu invisible, 215; du fleuve au-dessous du Trône, 216 ; quatre colonnes du Trône ('arsb), 197 sq , 214 sq , 218 sq. ; — dc la .ampe, 180 sq., 185, du verset de la Lumière (24:35), 215. ta'aktikkar, retard dans l'être, retard ontologique, 72, 162, 203, 227 3q , 229. Tabátabá'í (Shaykh Moh. Hosayn), 10, 27, 31, 35, 169 Tabriei (Mob. 'Alî), 167. tafbim, hermeneutique supérieure, tafsit, exceções qurânique, 16, 197, 120. Taitazânî (Se'd), 101. Tahmasp (Shâh), ro. tajalli, théophanie, manifestation, 144 34., 150. *tajarma*, état de ce qui est separé de la Matière, 218.

INDEX 251

tajrid, acte de sépater de la Matière, 141

takhallaf, you to akhkher

takwin, takwinât, le faire-être, les actes de faite-être, 211. Voir ansai Ann, fi'l.

tanzib, theologia negativa, via negativnis,

76, rB1

tangil, « descente » de la Révéistion, 84, 150, 178.

taqiyeb, discipline de l'arcane, 14 taqiid, conformisme, 16, 30.

L'ambld, 83, 151, 152, 161, 183, 216 sq.; — et tambhod (réalisation unificatrice d'un être), 216; l'Unité divine n'est pas une unité arithmétique, 148

16 wil, exegese du sens spirituel, des symboles, 83, 178, 181, 184, 186,

197, 210.

Temoignage, présence testimoniale (métaphysique de), 75, 203, 228.

Temorn extérieur (Hojjat zábra), — intérieur (H. bátma), 39, 76; shábid, shahíd, celui qui est présent à, 75, 204, 231; — (l'Imâm comme), 203, 231. Voir aussi Imâm, imâmologie, Imâms.

Temples, voi*t bayākil* temporalitē, 103.

temps, 103; (être dans le), 120 sq., 135; — n'est pas le lien interme diane entre l'advenant et l'éternel, 157; chez les physiciens et chez les théologiens-théosophes, 213; — comme éclos du retard ontologique, 227; — en cosmogonie mazdéenne, 227 Voit to akhkhor; — temps de l'occultation de l'Imam (gamba el ghaphat), 21

Ténebre, 164

Terra mortue, Terre de la ou des réceptivités, 214 sq., 223.

Thalès de Milet, 34

théophanie, voit tajalli.

théosophie, 81, 82. Voir bikmat ilâ-

Tibā'ējā, Tabi ējās (les philosophes naturalistes, les physiciens), 150, 214.

Tonkaboni (Mirra Mohammad), 188

traduction (problèmes de), 42 ss., 55 sq.; — trad. du grec en syriaque, en arabe, 64; — de l'arabe en latin, 56, 64; — du sans-krat en persan, 13, 169.

Tresoriers et Trésors de la science divine, 208 sq. Voir Imams.

Trône (Arsh), cœur du croyant ou du prophète, 197 sq.; — (sens d'une proposition inspirée du), 129, 197 sq.; — (le fleuve su-dessous du), 216; — « lieu » des 2rchétypes, (81; — (les quatre colonnes du), 198, 214, 218 sq. Voir aussi symbolisme.

Unique (l'), 103 sq. Unitude (l') divine (ahadiya), 19. Voii Taubid.

universux, 93, 94, 108, 110, 120. universel (concept de l'), 89; logique, 186; — naturel, 89, 182, 186, 195; — (l'etre n'est pas un), 120; — (en quel sens l'être est un), 182. Voir sussi être, quiddité. Uramawî (Mahmûd ibn Abi Bakr),

rgi.

Vajda (Georges), 169.

Verbes divins (les sept), dans l'Ismaelisme, 200; — parfaits, voit Kalimât tâmmât

vision directe, perception intuitive, 19; — présentielle, 98 Voic mosbabada, présentielle (vision).

Vose (la) précellente (cf. Quran 41:53), 82, 160 sq., 227.

Volonté (la) divine fonciète, 199 Voit mashi at.

« royage chérubinique » (le), 78, 233.

wabdat al-wojêd (umesté specifique, univocité de l'être), 69, 84, 180, 184, 196 sq

waby (communication divine par PAnge), 74, 83, 84

Wajih al-wojitd, 61, 180. Voir Ette (l') ou Existence Nécessaire. malâyat (conception shî ite de la),
20 ss., 25, 39, 73 sq., 84 sq., 170,
177, 178 sq., 216, 220 sq., 231.
Voir auss. cycle de la malâyat.
Wâsil ibn 'Atâ, 145, 206
majûd, l'être, l'exister, 61 ss., 64;
(le problème de), 83 sq. Voir être,
exister; — ibdâ'î, 162 sq., 228
Voir 'âlam al-amt, Intelligence (la
Ire), Haqîqat mohammadêya, Mohda'
annal; — matlaq (absolu, sans
determination), 180.
Wolff (Christian), 58, 65, 66.

Yanya (Osman), 173, 174.

zábr, l'apparent, l'externor, l'exotérique, 20 ss., 176, 178, 210,
220.
Zaki Tork (Mîrzā), 32.
Zamakhsharî, 24.
Zaynol 'Abidin Nûrî (Mollá), 51
zobūr, 211 Voir Manifestation,
tajalli.
Zonûzî ('Alî Panâh), 31
Zonûzî (Moh Hasan Fânî), 31.
Zonûzî (Tabrîzî (Mol â 'Abdollah),
27, 32
Zonûzî Tabtizî (Aghâ 'Alî
Modarris), 27, 32, 33, 38, 53
zoroastrisme, 22

### CEUVRES D'HENRY CORBIN

M Heidegger, Qu'est-ce que la Métaphysique 2, traduit de l'allemand par H. Corbin, Gallimard, 1938 (épuisé). Cette traduction, ainsi que celle de Ce qui fait l'être essentiel d'un fondement ou « raison », a été reprise dans M Heidegger, Questions I, Gallimard, 1968

Avicenne et le Reat visionnaire, Bibliothèque Iranienne, vol. 4 et 5,

1954 (rééd. Berg International, 1979).

L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, Flammation, 1958 (rééd. 1977).

Corps spirituel et Terre céleste de l'Iran mazdéen à l'Iran shi tte, Buchet

Chastel, 1961 (rééd. 1979).

En Islam transen: Aspects spirituels et philosophiques, 4 vol., Gallimard, « Bibl. des Idées », 1971-1972 (rééd. 1978).

L'Homme de lumière dans le soufisme transen, Éditions Présence, 1971 (166d. 1974).

L'Archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques de Sobravardi,

trad du persan et de l'arabe, Fayard, 1976. Philosophie iramenne et Philosophie comparée, Téhétan, 1977 (tééd.

Buchet-Chastel, 1985).

La Philosophie tranienne islamique aux xviie et xviiie siècles, Buchet-Chastel, 1981

Le Paradoses du monothéisme, Éditions de l'Herne, 1981.

Cahier de L'Herne, nº 39. Consacté à Henry Corbin, 1981, nombreux inédits.

Temple et Contemplation, Flammarion, 1981

Temps cyclique el Gnose ismaélienne, Berg International, 1982.

Face de Dieu, Face de l'homme, Flammation, 1983.

L'Homme et son Ange, Payard, 1983.

Hamann, philosophe du luthéranisme, Berg International, 1985

Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, « Folio-Essais », 1986.

L'Alchime comme art biératique, Éditions de L'Herne, 1986.

Le Lurre de la sagesse orientale de Sohravardi, traduction et notes par Henry Corbin, établies et introdultes par C. Jambet, Verdier, « Islam spirituel », 1986.

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION

| I. Esquisse biographique                                            | 9                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                     | 28                   |
| III Le Kitâb al-Maskâ' ir                                           | 42                   |
| 1. Le titre du livre                                                | 42                   |
| 2. Le plan du livre                                                 | 44                   |
| 3. Les commentateurs                                                | 46                   |
| 4. La version persane commentée                                     | 52                   |
|                                                                     | 54                   |
| IV. Aperçu philosophique  1. Sur le vocabulate de l'être            | 56<br>56<br>64<br>73 |
| PROLOGUE                                                            | 81                   |
| PREMIÈRE PÉNÉTRATION: Où l'on explique que                          | 86                   |
| DEUXIÈME PÉNÉTRATION. Sur la manière dont l'être englobe les choses | 89                   |

| TROISIÈME PÉNÉTRATION : De ce qui fait l'essence         |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| de l'être in concreto                                    | 91   |
| re considération prise à témoin                          | 91   |
| 2º considération prise à témoin                          | 94   |
| 3° considération prise à témoin                          | 94   |
| 4º considération prise à témoin                          | 95   |
| 5° considération prise à témoin                          | 97   |
| 6e considération prise à témoin                          | 98   |
| 7° considération prise à témoin                          | 99   |
| 8° considération prise à témoin                          | 101  |
| QUATRIÈME PÉNÉTRATION : Où l'on résout les               |      |
| doutes allégués contre la réalité de l'être comme réa-   |      |
| lité in concreto                                         | 102  |
| Question I                                               | 102  |
| Question II.                                             | 104  |
| Question III                                             | 104  |
| Question IV                                              | 106  |
| Question V                                               | 107  |
| Question VI                                              | 109  |
| Question VII                                             | 110  |
| Question VIII                                            | III  |
| CINQUIÈME PÉNÉTRATION : En quel sens la quid-            |      |
| dité est-elle qualifiée par l'existence comme            |      |
| prédicat ?                                               | 112  |
| SIXIÈME PÉNÉTRATION: Aperçu d'ensemble en                |      |
| réponse à la question : en quoi consiste la particulari- |      |
| sation des existences individuelles et de leuts          |      |
| ipséités?                                                | [20  |
|                                                          | 120  |
| SEPTIÈME PÉNÉTRATION: Que ce qui est par                 |      |
| essence l'objet de l'Instauration divine et émane de la  |      |
| cause, c'est l'existence, non pas la quiddité            | 125  |
| r° considération prise à témoin                          | 125  |
| 2° considération prise à témoin                          | 127  |
| 3° considération prise à témoin                          |      |
| 4° considération prise à témoin                          | 128  |
| 6e considération prise à témoin                          | 129  |
| 7° considération prise à témoin                          | 130  |
| 8° considération prise à témoin                          | 132  |
| o consideration brise a semontaria.                      | - 22 |

| HUITIÈME PÉNÉTRATION: Concernant la modalité de l'instauration et de l'émanation, la démonstration du Créateur initial et le fait que l'Instaurateur et Émanateur soit unique, ne comportant ni pluralisa- |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tion ni associé                                                                                                                                                                                            |     |
| l'Instaurateur.  2º pénétration : Sur le Principe des existants, ses                                                                                                                                       |     |
| Attributs et ses Opérations                                                                                                                                                                                | 135 |
| Ire VOIE: Sur l'existence divine et son unité  1º pénétration: Concernant la démonstration de l'Être Nécessaire et le fait que la série des existences instaurées aboutit nécessairement à l'Existence     | 135 |
| Nécessaire  2º pénétration : Que l'Être (ou Existence) Néces- saire est infini en intensité et en puissance, et que                                                                                        | 135 |
| tout ce qui est autre est fini et limité                                                                                                                                                                   | 136 |
| 3° pénétration : De l'Unicité de l'Être Nécessaire .<br>4° pénétration : Que l'Être Nécessaire est l'ori-                                                                                                  | 137 |
| gine et la fin de la totalité des choses                                                                                                                                                                   | 138 |
| fection plénière de toutes choses                                                                                                                                                                          | 139 |
| quoi reviennent toutes les choses                                                                                                                                                                          | 140 |
| choses.  8e pénétration: Que l'être ou existence au sens vrai est l'Être Divin Unique, et que tout ce qui est autre, si on le considère en soi-même, « va périssant                                        | 141 |
| hormis sa Face auguste » (28:88)                                                                                                                                                                           | 143 |
| attributs divins.  1° pénétration : Que les attributs divins sont                                                                                                                                          | 145 |
| l'Essence divine elle-même                                                                                                                                                                                 | 145 |
| divine, selon certaine doctrine « orientale » de base 3° pénétration : Indication concernant les autres                                                                                                    | 146 |
| attributs de perfection                                                                                                                                                                                    | 147 |

# 258 LE LIVRE DES PÉNÉTRATIONS MÉTAPHYSIQUES

| IIIe VOIE: Indication concernant l'action démiur-<br>gique et l'instauration créatrice | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1° pénétration : De ce qui met un agent à l'état                                       | 0 |
| actif 150                                                                              | 0 |
| 2° pénétration : De l'activité divine                                                  | Ι |
| vcrs                                                                                   | 5 |
| SCEAUDULIVRE 160                                                                       | 0 |
| NOTES                                                                                  |   |

Achevé d'imprimer en mats 1988 sur les presses de l'imprimerie Darantiere à Dijon-Quetigny

> Dépôt légal 1et trimestre 88 N° d'impression : 101